

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Vet. Fr. II A. 1334



ZAHAROFF TUND





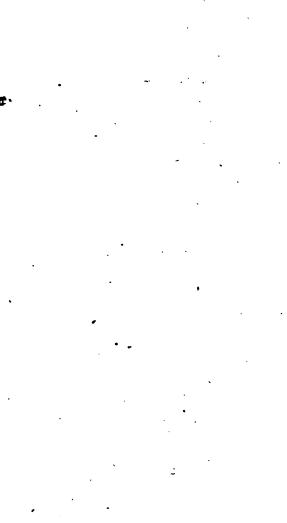

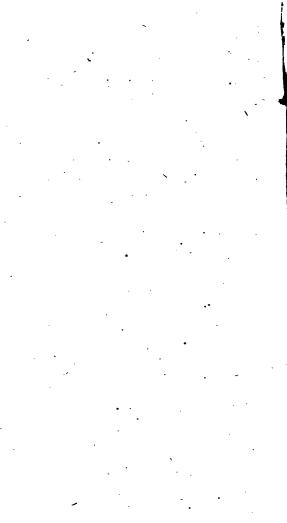

## ŒUVRES

DE MONSIEUR

DE LA'

GRANGE-CHANCEL.

TOME SECOND

## REATTED

•

OCCUPATION OF STREET

## ŒUVRES

#### DE MONSIEUR

DE LA

#### GRANGE-CHANCEL

Nouvelle Edition revue & corrigée par lui-même.

TOME SECOND.



2 PARIS, Chez LES LIBRAIRES affociés.

M. DCC. LVIIL

Avec Approbation & Privilege du Roi.

## TABLE

Des Piéces contenues dans ce fecond Tome.

ATHENAIS, Tragédie,

Tragédie

INO & MELICERTE Fragédie

ALCESTE,



🕮 en tes Ituanatuns eff all

## ATHENAIS, TRAGEDIE.

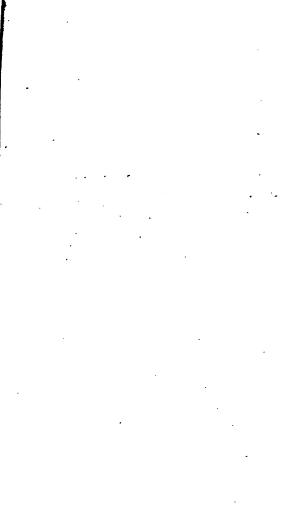



### PRÉFACE.

I A fortune d'Athenais, par le moyen de Pulcherie, est une chose que personne n'ignore. J'avoue que ce n'est pas un sujet où l'on puisse trouver ce terrible & merveitleux que l'on a trouvé dans mes deux autres pieces; mais je crus qu'il seroit plus du goût d'à-présent, & surtout des Dames qui se sont érigées en juges de ces sortes d'ouvrages, & qui présernt la délicatesse des sentimens à l'horreur des événemens extraordinaires. Au reste, il saut de la diversité dans les sujets, pour ne pas tomber dans l'inconvénient de ce joueur de luth dont parle Horace.

Ridetur corda qui semper oberrat eadem.

Le puis dire que c'est ici celui de mes

#### PRÉFACE.

ouvrages à la versification duquel je me suis le plus attaché, & que ceux qui se donneront la peine de l'examiner sans prévention, la trouveront assez égale. On voit peu de tragédies où l'histoire soit plus réguliérement suivie que dans celle-ci; & si j'y fais paroître Théodose avec un peu plus de sermeté qu'il n'en avoit naturellement, on y voit aussi d'un autre coté son esprit susceptible d'amour & de jalousie, dont il sut si souvent agité durant tout le cours de sa vie, & qui causa depuis la disgrace d'Athenais & la mort de Paulin, que l'empereur sit légerement mourir pour une pomme qu'elle lui avoit envoyée.

Voici ce qu'en rapportent les historiens de ce tems-là, & entr'autres Theophanes & Marcellin, suvant l'ancienne traduction.

En ces entrefaites, & un an avant cette victoire) c'est-à-dire des Romains sur les Perses ) Theodose devint amoureux d'Eudoxia, sille de Leontius, ou Leontinus, philosophe Athenien, & Pépousa tant pour l'excellence de sa

beauté, que pour la gentillesse de son esprit omé des lettres humaines & des sciences. Elle avoit eu nom Athenais, lequel elle changea à son baptême, où elle fut nommée Eudoxia, par Atticus patriarche de Constantinople. Entr'autres pieces, elle composa un ex-cellent poeme sur cette victoire de

l'empereur contre les perses.

Zonare écrit que ce mariage sut fait de l'avis de Pulcheria, princesse trèssage & très-pieuse, laquelle avoit un grand ascendant sur lesprit de son frere & dès-lors lui sit chasser de sa cour Antiochus eunuque, qu'Isdigerde, roi de Perse, son tuteur, lui avoit en-Voyé pour précepteur & gouverneur, lequel fut fait homme d'église. Il rapporte aussi que Leontinus ayant en révélation de la haute sortune de sa fille, ne lui avoit laissé que cent écus par son testament, encore qu'il sur nche, & qu'il avoit partagé tous ses biens à ses deux sils Valerius & Gémius, l'aîné desquels sut maître de

milice, ou chef d'armes; & le puiné préfet du prétoire d'Illirie, par la faveur de leur sœur qu'ils avoient autrefois méprisée.

L'épifode historique de Varanès n'est pas de mon invention. La Calprenede dans son roman de Pharamond me l'a fourni; & on l'a toujours trouvé si juste & si bien placé dans le roman, que je ne suis pas surpris qu'il aie sait le même essa dans la tragédie. Et pour ce que je dis dans mon second asse des seturs de Palcherie, on n'a qu'à live les annales esclésiastiques du cardinal Baronius.

Après avoir justifié la conduite de ma pièce par le rapport de tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, je dirai mainsenant à un très-petit numbre de jeunes gens qui n'en ont pas été contens, que ce n'étoit pas pour eux que je l'avois faite; que je ne douts point que quelque pasquimade ne leur plût davantage. Mais je travaille pour les personnes de bon goût, & l'approbation ou la critique des

#### PREFACE

jeunes gens ne sera jamais d'un assez grand poids pour regler le sort de mes ouvrages. Il suffi que tout Paris ait donné à cette piece des applaudissemens sinceres, & dons je sais beaucoup plus de cas que des leurs.



Es persir par son nombre, aucant que la folon-

Plus digne d'un grand soi que d'on amballa-

L'empereur aujourd'hui voit la fête éclatante,
Qu' l'hymen se prépare à renaplis son attente,
Et de tout l'univers attirant les regards,
Ma fille va monter au trône des Césars.
J'attendois ce moment avec intipatience,
Non pour être plus près de la toute-puissance,
Ni pour voir l'empereur me charges d'un emploi

Dont la fœur Pulcherie est plus digne que

Mais pour jouir, ami, de la douceur extrême De voir fixer le fort d'une fille que j'aime, Et loin de cette cour, précipitant mes pas, Eviter des grandeurs qui ne me touchent pas.

#### PAULIN.

Quoi! lorsque par un sort que tout le monde admire,

Vous seul pouvez prétendre à gouverner l'em-

Qu'au moindre éténement nous voyons sous les jours

Qu'à vos feules clartés Pulcherse a recours, Et que dans vos raisons, à l'état nécessaires, Elle puise souvent des conseils salutaires, Pourquoi vous dérober à vous heureux duftin? Pourquoi nous fuir , Seigneur ?

#### LEONTIN.

Nomme-mei Leontin:

Laisse ces vains respects pour quelqu'ante vulgaire.

Chéri de Theodofe, & preique fon besu pere, Je ne m'éblouis point, veyant ce que je pais. Mon cour n'est point change pur le range di je (wis :

Et qui de la vertu suivit toujours les traces, Voit les prospérités ainfi que les disgraces. Le fort par les faveurs veut en vain m'éprouver ; Comme il ne peut m'abattre, il ne peut m'élever.

Pour ma fille, il est vrai, j'ai souhaité l'empire ;

Mais prêt à l'y placer, je sens que je soupire; Je prévois des analheurs qui pourrone m'accabler.

Et fije le pouvois, je voudrois reculer.

#### PAULIN

Quel discours !

#### LEONTIN.

Par mes foins & mon expérience, Jusques dans l'avenir j'ai porté ma science s

J'ai cherché des secrets dans son obscurité, Qui sembloient réservés à la divinité: C'est la que consultant le sort de ma famille, Au faîte des gran seurs je vis monter ma fille. Mais depuis quelques jours, ciel ! quelle est ma terreur!

Je n'y vois qu'un amas d'épouvante & d'horreur; Et lorsque m'attachant sur ces objets funebres; Je cherche quelque jour à travers ces ténebres; De mille maux consus l'affreux enchaînement Me replonge aussitôt dans mon aveuglement.

#### PAULIN.

Hé! pourquoi vous former ce funeste présage ? L'on ne voit l'avenir qu'au travers d'un nuage ; Nul n'en est assuré.

#### LEONTIN.

Dans ce que je prévois;
Puissai-je me tromper pour la premiere fois!
De ma fortune, ami, je ne te veux rien taire;
Je veux te découvrir les foiblesses d'un pere.
Moi, qui passant ma vie à l'abri des grandeurs;
Voyois sans m'éblohir leurs charmes séducteurs;

Quand je crus voir ma fille avec un diadême, Je n'y pus résister pour un autre moi-même, Es je crus que le ciel lui devoit un destin Plus propre à ses versus qu'au sang de Leontine. Deja for cet espoir rempli de confiance, Près d'Athenes mes soins élevoient son enfance,

Où, content de mon sort, dans un heureux se-

jour ,

Eloigné du rumulte & des yeux de la cour, Peur-être qu'aux douceurs d'une vie innocente J'aurois facrifié la fortune apparente; Lorsqu'au terme fatal prescrit par les destins, Varanès m'obligea de suivre mes desseins.

#### PAULIN.

Quoi! le fils d'un grand roi que la Perse révere, D'un roi que l'empereur regarde comme un pere!

Quel charme fur vos bords avoit pu l'attirer ?

#### LEONTIN.

Ce fut pour des railons que tu peux ignorer.

Peut-être on t'a parlé de ce prince indomptable.

Que mille qualités rendroient recommandable, Si, la feule vertu reglant ses actions, Il savoit mieux dompter ses sieres passions, Et si, né pour monter à la gran seur suprême, Avant que de regner il regnoit sur lui-même. Mais qui ne connoît point ce jeune ambitieux ? Trop vain, pour un grand cœur, du rang de ses ayeux,

#### ATHENAIS:

Qui veut que tout lui cede, & qui par son audace

Surpasse encor, dit-on, tous les rois de sa race. Après avoir fognais le Parthe révolté, Isdigerde craignant pour son autorité, Dans un éclat pompeux l'envoya dans la Grece, De son esprit saurage adoucir le rudesse, Athenes le reçue en fils d'un si grand soi. J'étois en quelqu'estime : on lui perla de moi. Il vint dans mon sejour, où du reste du monde Je vivois léparé dans une paix profonde. Il me vit, ou plutet il vit Athenaïs; Ses yeur de son écles pararens éblouis. Il brûla: son orgueil l'empêcha de se taire. Et moi ( tu vas rougir des foiblesses d'un pere ) Je vis avec plaisir ce cœur audacieux Faire un premier essai du pouvoir de ses yeux. Mais comme je connus que ce prince farouche Ne l'auroit point admise a l'honneur de sa couche;

Que d'un flatteur appas le dangereux poison Penvoit d'un jeune cœur séduire la saison, Et que dans ce péril sa pudeur embarquée, Par nies soins vigilans sut bientôs remarquée; Je voulus, dans sa source, avant qu'il sût plus grand,

Par une prompte fuite arrêter ce torrent. Je m'arrache en fecret du fein de ma famille 3 J'arrive dans ces murs, où je conduis ma fille, L'illustre Poicherie, estimant la verm, Se plaît a selever noure sortabatu; Avec crounement en parle a Theodose. Il la voit, il l'admire, & l'hymen se propose. Tu sus comme changeaut de culte & de pays, On l'a nommée Eudoxe, au lieu d'Athenair, Qu'au monarque persan, par un exis sidele, César a fair savoir cette grande nouvelle, Et que l'ambassadeur, qu'on attend en ce jour, Va ini porter l'aveu qu'attendoir son amour.

#### PA-ULIN.

Métrian ! dens an aceit que monvez oppes à cardini dre ?

Qui seu dens hanneux, a vons dens à plaindre r' L'hymen de moure fille aft pust à s'achever a L'amhasseur person va biensòs arxiver: Si le joune ampensurarundoit la présence, Vous savez les misons de came désérence, Et que molgré ses sous de foncempressantest, Son denoir l'obligeait à ce resardement. Car ensin, an mourant Arcadius son pere, Craignant d'un savori l'insolence ordinaire, Et moyant dous son regne à quel excès d'horreux Stilicon de Russin parterent seur sursur, Par un choix, dont peut-être on ignore la canse, Fit le persan uneur du jenne Théodose, Songeant a garanter l'enfance de son sis Pluste de ses sujets que de ses ammens. L'attente par l'effet ne s'est point démentie; Et, graces a ses soins, & ceux de Pulcherie, L'empire est comme au tems de nos premiers Cesars.

Ses voisins étonnés tremblent de toutes parts; Tandis que des romains les villes saccagées, Pancent peuples divers se trouvent ravagées, Et que Rome elle - même éprouvant leur fureur,

N'est sous Honorius qu'un théâtre d'horreur.

#### LEONTIN.

Ainsi les plus grands biens sont mêlés de traverses,

Brie fort des mortels a des faces diverses;
Ainsi ses cruaurés se sont mieux éprouver
A ceux que son caprice a pris soin d'élever.
Ma fille est aujourd'hui sur le trône montée;
Mais elle peut demain s'en voir précipitée,
Et sa chute, des grands ordinaire revers,
Peut, comme sa fortune, étonner l'univers.
Contre de tels assaus, contre un pareil orage;
Je veux par mes conseils affermir son courage;
Et qu'au moins, si son cœur en demeure abattu,
On en blâme le sort, & non pas la vertu.
Depuis qu'a l'empereur sa main est destinée,
D'une soule si grande elle est environnée,
Que jusqu'a ce moment ne pouvant l'aborder,
Dans ces lieux écartés je viens de la mander,

Οŋ

Od, se débarrassant d'une importune suite, De tout ce que je pense elle doit être instruite. Mes vœux sont exaucés : on ouvre ; je la voi. Pour ne la point gêner, Paulin, retire-toi.

### SCENEIL LEONTIN, EUDOXE, RHODOPE.

#### LEONTIN.

 $oldsymbol{M}$  A fille, approchez-vous. Sur tout ce qui vous touche.

Il est tems que mon cœur s'explique par ma bouche.

Et qu'avant que chacun fléchisse sous loix, Il s'ouvre encore à vous pour la derniere fois. Au milieu des grandeurs que le ciel vous envoie .

Ce cœur, autant qu'il peut, s'abandonne à la joie, Quand je vois le moment, qui vous comblant d'honneurs.

Doit allier mon sang au sang des empereurs, Et répandre sur vous la gloire sans seconde D'élever votre sort au premier rang du monde.

Tome II.

Mais suffi, quelle crainte agire mes esprits?

Quand je vois ces honneurs de tant de maux suivis;

Qu'il vous faudra garder avec un soin emaême.

De toute votre cour, & surtout de vous-mê-

Et qu'enfin votre cœnr, sur le trône monté, N'a jamais eu besoin de tant de sermeté.

#### EUDOXE. · ·

Pourquoi donc, sur l'espoir d'un illustre hymenée,

Dans ces funestes lieux m'avez-vous amenée ? Mon pere à ces périls devoit-il m'exposer ?

#### LEONTIN.

Aux célestes decrets nul me peur s'opposer;
Et vous aviez, massile, une verus trep pure
Pour vous laisser languir dans une vie obscure.
Ensin, si le pussé no se peut réparer;
C'est comre l'avenir qu'il faut vous préparer;
De l'état de la cour j'ai pris soin de m'instruire,
Pour vous montrer comment il faut vous y conduire,

Er par quel son heureux vous vous démêlerez.

Des divers intérêts que vous y trouverez.

L'empereux est sinuable; il est j'eune; il vous aime;

li partage avec vous le puissance suprême :

Mais ce même empereur pent ailleuts s'engager;

Le cœur d'un jeune prince est facile à changer; Surtour, quand par le terms son ardeur autorcie Dans la possession se trouve rallentie; Il ne cherche qu'à rompre un sumelte tien; Et souvent, qui peut rous me se resule tien. Rendez-lui tous les soins d'une épouse sidele. Quand même il brâlezoit d'une sième nouvelle, Ne lui témoignez point de sentimens jaloux, Pour ne lui point soussir des armes contre voue.

#### EUDOXE.

He! fur quoi jugez-vous, mon pere, que mon

#### LEONTIN.

Vous m'entendez: longez à mériter lafilme, Que l'ardeur de lui plaire est voere unique bien, It que tout votre occur n'est pas trop pour lé fien.

Vos égards, après lat, font die à Pulcherie : Elle a tour fair pour vous; et quoique l'en rous die

Qu'en vous faisant passer le scopere dans les

Se seule politique a conduir ses desseins ; Contente que Cesar vous chérisse en épouse ; Jamaie de son pouvoir ne vous montrez jalouse; Le fang de Theodose est né pour commander?
C'est au mien d'obéir; c'est à vous de céder,
Et de ne point porter vos regards témeraires
Dans des secrets trop grands pour vos soibles lumieres.

Ce n'est pas tout encor. D'autres périls cachés, Au souverain pouvoir se trouvent attachés. Vous allez être en butte aux fureurs de l'envie: Tremblez pour votre honneur; tremblez pour votre vie.

Ceux qu'on croira le plus dans tous vos inté-

Vous tendront chaque jour mille piéges se-

Vous verrez les honneurs, vous verrez les délices

Vous cacher mille écueils & mille précipices : C'est là qu'un front ouvert, un visage serein; Renserme au fond de l'ame un funeste venin. Sous le nom d'amitié la vengeance est couverte; Tel vous flatte & vous rit, qui trame votre perte; Et tel dans la faveur vous vient importuner; Qui n'attend qu'un revers pour vous abandonner.

Peut-être je me trompe, & mon amour de pere S'allarme d'un péril qui n'est qu'imaginaire. Mais sur le trône un jour, s'il vous faut succomber.

Faites rougir le sort qui vous fera tomber >

Soit qu'il montre à vos yeux le calme ou la tempête

A tous les changemens tenez - vous toujours

Ne lui présentez point un courage abattu, Et lassez sa malice à force de vertu.

Surtout, dans les grandeurs où vous allez par

N'oubliez point l'état où le ciel vous fit naître. La fortune est à craindre où regne trop d'or-

gueil 3

L'on trouve le naufrage auprès de cet écueil.
Ponez incessamment Cesar à la clémence;
Toujours des malheureux embrassez la désense;
Appliquez l'un & l'autre au bien de vos sujets;
Faires seurir partout la justice & la paix;
Et par mille vertus l'une à l'autre enchaînées;
Remplissez le devoir des têtes couronnées.

Voilà ce que mon cœur, presse de son devoir; Brûloir depuis long-tems de vous faire savoir: Prêt à vous voir monter à la grandeur suprême, C'est le dernier avis t'un pere qui vous sime. D'une nombreuse cour suivie à tous momens, Je ne jouirai plus de vos embrassemens: Quelqu'amirié pour moi que puisse être la vô-

tre, Je ferai dans la foule inconnu comme un autre> Et ce nom paternel qui me fembloit fi doux, Ne m'empêchera pas de fléchir devant vous.

#### EUDOXE.

Ah! jamais vos bontés présentes & passées . Mon pere, de mon cœur ne feront effacées: Je saurai sur le trône obéir à vos loix, Et tâcher d'y répondre à ce que je vous dois.

#### LEONTIN.

Non, non; à ces devoirs je ne dois plus prétendre .

Etje fai les respects que je devrai vous rendre. Adieu. De mes avis tâchez de profiter.

Sasts un trouble secret je ne pais vous quitter. Souffrez, ma chere Eudoxe, avant que je vous

laife.

Que mon cosar par ces pleurs vous marque fatendreffe .

Que parmi les langlets qui me coupent la voix, Je vous tende les bras pout la dernière fois. Adien . ma file.

## SCENEIII

#### EUDOXE, RHODOPE.

R HODOPE.

L faut le confésser vous-mbare, Aucum pere jamais n'aiaus comme il vousainze. Son cœur est rout à vous, & jusques sujourd'hui....

#### EUDOXE.

Il m'aime, & mes malheurs ne viennent que de lui.

RHODOPE

De lui?

#### EUDOXE.

C'est par l'espeir dont il m'avoir statée, Que dans tous ces diangers il m'a précipitée. Combien m'assurois il que les decrets des cients Me promettoient un sort si grand, si glorieux, Qu'il n'étoit point de rang, où malgré ma naissurce.

Je ne pusse à mon gré porter mon espérance.
On croix facilement tout ce qui peut flatter.
Déja par cet espoir je me laissois tenter,
Quand le sier Varanès arriva dans Athener.
Son abord confirma mes espérances vaines ;
Et voyant la spleadeur du mône de Cyrus,
Je crus tout autre rang digne de mes resus.
Que d'un autre aisèment on juge par soi-même !
Je crus voir dans ce prince une tendresse extréme :

Et dans le tems fatal qu'il feignoit de m'aimer, Mon cœur innocemment le laissoit ensièmer.

O que ma vanité fur bientôt renverfée! Que ma crédule ardeur fui mai récompenfée ! Quand je vis que formant de criminels desirs ; Aux dépens de ma gloire il cherchoit ses plaisirs; Qu'au lieu d'un chaste hymen, avoué par mon pere,

Il n'offroit à mes vœux qu'un amour témeraire, Et que pour écouter un trop juste devoir, Il falloit pour jamais renoncer à le voir.

#### RHODOPE.

Ainsi, par un effet de la bonté divine, L'on tire son bonheur d'où l'on craint sa ruine. Yous devez rendre grace à ces heureur mépris, Dont l'empire, Madame, est aujourd'hui le prix;

Et couvrant ce secret d'un éternel silence, De Cesar & de lui faire la dissérence.

Songez qu'un empereur, un maître des humains,

N'a jamais eu pour vous que de chastes desseins; Et que l'aucre écoutant une ardeur criminelle, Ne vous doir inspirer qu'une haine éternelle.

#### EUDOXE.

Oui, je le sai, Rhodope, & je vous ai fait voir Si l'amour dans mon cœur balança le devoir, Lorsque pour évirer son indigne poursuite, De mon pere avec vous j'accompagnai la fuite. Je ne le cele point: mon cœur préoccupé A quelque vain soupis s'est peut-être échappé 5

Mais

Mais bientôr, grace au ciel, la raison qui m'éclaire.

A repris sur mes sens son empire ordinaire.
N'en doutez point; je vais porter à l'empereur
Un cœur tout dégagé de sa premiere erreur.
Ce n'est point à son rang que je suis attachée;
C'est de lui seulement que je me sens touchée:
Plus je vois qu'il s'abaisse en soupirant pour
moi,

Plus mon ame est sensible à ce que je lui dois. Et toi, qui te flattant d'une indigne victoire, N'avoisque pour objet la perte de ma gloire, Je crois que dans ton cœur de meilleurs senti-

mens Répareront un jour ces honteux mouvemens. Je me flatte du moins qu'au fond de tes provin-

ces,

Tu sauras par la voix des peuples & des princes , Qu'un cœur qui peut remplir le trône des Césars ,

Pouvoit bien jusqu'au tien élever ses regards.



# SCENEIV. EUDOXE, CAMILLE, RHODOPE.

#### CAMILLE.

M Adame, pardonnez si j'ose vous distraire, J'ai cru trouver ici Leontin votre pere. La princesse l'attend.

#### EUDOXE.

Camille, quel dessein
Oblige la princesse à mander Leontin?

#### CAMILLE.

L'on vient de l'avertir qu'avec magnificence L'ambassadeur de Perse est entré dans Bisance Et que par un dessein, que l'on ne connoît pas, Le prince Varanès accompagne ses pas.

#### EUDOXE.

Le prince Varanès!

#### CAMILLE.

Oui , Varanès lui-même, Qui du grand Isdigerde attend le diadême, Et qui, dans un état digne de sa grandeur, Auroit dû se montrer aux yeux de l'empereur.

EUDOXE.

Ociel!

#### CAMILLE.

De cet abord la princesse s'étonne;

Même à d'autres soupçons son ame s'abandonne:

Pour en approfondir le mystere incertain, Elle veut sans témoin consulter Leontin. Souffrez que je le cherche, & que sans plus actendre

Je coure oil mon devoir m'oblige de me rendre.

### SCENE V. EUDOXE, RHODOPE.

#### EUDOXE.

Q U'entens-je ? Varanès va paroître à mes yeux!

Rhodope, quel dessein le conduit en ces lieux? Formidable, & cedant au courroux qui l'inspire, Viendroit-il mettre obstacle au bonheur où j'aspire?

Cij

# ATHENAIS.

**48** 

Rien n'est si dangereux qu'un amant irrité. Je connois son audace & sa témérité : Sa slâme, en me voyant, ne pourra se contraine

dre ; L'empereur soupçonneux aura lieu de se plain-

Ils sont tous deux rivaux, ils seront ennemis,

Et de tous ces honneurs que je m'étois promis,

Il ne me restera que la douleur mortelle

D'allumer le flambeau d'une guerre cruelle.
Vains desirs des grandeurs! mouvemens déreglés,

Qui coutez tant de soms aux mortels aveuglés; Quand on croit posseder votre inconstante pom-

pe,
C'est ainsi qu'un moment l'enleve & nous dé-

trompe.

Mais peut-être trop loin portai-je mon effroi;

Peut-erre Varanès ne penfe plus à moi; Et tandis qu'à ce mal je cherche un vain remede,

Il verra sans regret qu'un autre me possede. Ah! voyons Pulcherie; allons de ses soup-

Apprendre, s'il se peut, les secrettes raisons. Ne perdons point de tems; courons vite à mon pere

# ATHENAIS.

29

Demander dans ce trouble un conseil salutaire. Et toi qui vois ma crainte, ô ciel! pour m'exaucer, Inspires-moi les vœux que je dois t'adresser.

Fin du premier Acte.





# ACTEII

# SCENE PREMIERE

LEONTIN seul.

VARANÉS en ces lieux! que je crains fa venue!

Que pour ma fille, ô ciel! j'appréhende sa vue. Puisse le nom d'Eudoxe, abusant ses esprits, Lui cacher un moment le sort d'Athena's! Puisse-t-il ne la voir qu'élevée à l'empire! Mais que veut Pulcherie, & qu'a-t-elle à me dire?

Elle vient.



# SCENEII. PULCHERIE, LEONTIN, CAMILLE, FLAVIE.

PULCHERIE.

Leoprin.

à sa suite.

L Eontin, prenez place. Sortez.

LEONTIN.

Al , Madame !

# PULCHERIE.

Prenez, vous dis-je, & m'écoutez.
Votre fille aujourd'hui fur le trône placée,
Va voir toute la terre à ses pieds abaissée:
Je ne vous cele point qu'à ce coup du hazard
Mes propres intérêts n'aient eu beaucoup de
part:

Et votre esprit plus fort que celui du vulgaire, N'attend pas mon aveu pour percer ce mystere. Elevée en naissant dans ce rang glorioux, Moi qui depuis Trajan ai suivi mes ayeux, Et qui par les bontés de l'empereur mon frere, De sau vaste pouvoir me vois dépositaire;

C iiij

#### ATHENAIS

33

J'ai donné tous mes soins au bien de ses états 🛴 J'en ai su détourner la guerre, les combats ; Et quand cet incendie embrasoit tout le monde, Je les ai maintenus dans une paix profonde. L'univers attentif à mon gouvernement, En a vu le succès avec étonnement. Mais quoique sur mes soins l'empire se repose; Il lui faut des Cesars du sang de Theodose. J'ai long tems, mais en vain, cherché de toutes parts;

De l'aurore au couchant j'ai porté mes regards, Pour trouver un objet qui, content d'un grand titre.

Du pouvoir effectif put me laisser l'arbitre : Votre fille a paru. Sans le secours du sang, Je ne l'ai pas jugée indigne de ce rang; Et comme son crédit n'a rien que j'appréhende, Apprenez le sujer qui fair que je vous mande. Le prince Varanès qui porte ici ses pas, M'étonne, me surprend, je ne le cele pas; Je croi même entrevoir le secret de son ame. Vous, parlez franchement : qu'en pensez-vous ?

# LEONTIN.

Madame .

N'ypremant point de part qui puisse m'obliger...

# PULCHERIE.

Voici ce que j'en crois ; vous allez en juger,

Yous favez que la Perfe en grandeur fouveraine,

A toujours égalé la puissance romaine.

Trajan fut le premier de tous nos empereurs

Qui lui sit de la guerre éprouver les sureurs,

Et qui, sur les débris de ses villes sumantes,

Fit planter sierement nos aigles triomphantes si

Mais un si grand bonheur eut un plus grand revers.

Un Céfar à son tour vaincu, chargé de fers,
Vengea cruellement tous les rois de l'Asse
Que Rome avoit réduits à cette ignominie.
Leur discorde depuis n'a de long-tems cessé s
La victoire douteuse a toujours balancé.
Mais lorsqu'également au carnage animées,
L'une & l'autre puissance assembloient leurs
armées.

Mille ennemis nouveaux, mille autres national Tâchoient de profiter de leurs divisions. On connut ce péril. Une paix assurée, Pour l'intérêt commun fut conclue & jurée. On en vit les esfets: ces nouveauxennemis Furent dans chaque empire, ou vaincus ou sou-

mis:
Et julqu'à Constantin qui voulut que Bisance ]
De la superbe Rome égalât la puissance:
Quelques troubles legers en naissant appaisés;
N'ont pas renu long-tems nos peuples districts.

# ATHENAIS.

mis

Mon syeul Theodose en connut l'importance; Toujours avec la Perse il fut d'intelligence. Mon pere Arcadius sit encor plus que lui; Il voulut des Persans nous assurer l'appui; Et choisit leur monarque à son heure dernière, Pour être le tuteur de l'empereur mon frere. Depuis cer heureux choix, nos communs enne-

Ont senti le pouvoir de nos peuples unis.

Tandis qu'Honorius, sans pouvoir la désendre,
Voit piller l'Italie, & mettre Rome en cendre;
Que les Gots, que les Huns, les Vandales, les

Que les Gors, que les Huns, les Vandales, les Francs, Prennent, pour l'accabler, des chemins différens Du cruel Genseric la flotte épouvantable, Menacoit l'orient d'une chûte semblable : Nous l'avons avec honte éloigné de nos bords, En contraine loin de nous de porter les efforts. La Perse a vu par-là dissiper la tempête, Qui menaçoit aussi son orgueilleuse tête: Elle voit comme nous qu'un mutuel secours, Seul d'un pareil torrent peut arrêter le cours : En Varanès sans doute arrive dans Bilance Pour serrer de plus près notre étroite alliance. Mais ce n'est pas alsez. Il est de surs moyens Qui pourroient pour jamais en former les liens :

Et je croirai sans doute avoir quelque mérite, Si je puis réussir dans ce que je médite. Vous connoissez mes sœurs : elles sortent d'un sang

A ne voir point de trône au-dessus de leur range Et plutôt que jamais leur sierté pût permettre Qu'aur mains d'un roi barbare on daignat les

remettre,

Elles vont faire au ciel des fermens folemnels De confacrer leurs jours au culte des autels. Moi-même, fans les foins où l'empereur m'ené

gage,

l'aurois par mon exemple affermi leur courage.
Mais enfin, me voyant dans la place où je suis,
Je songe à leur grandeur autant que je le puis.
Je trouve en Varanès tout ce que je desire;
J'y vois leur intérêt, & celui de l'empire;
Et s'il faut un époux à l'une de mes socurs,
Je ne dois point songer à le chercher ailleurs.

#### LEONTIN.

Puisque vous m'honorez de votre considence, llest de mon devoir de rompre le silence, Madame, & que du moins, par ma sincérité, Je vous marque mon zele & ma sidélité. Ce projet, il est vrai, n'a rien que d'héroïque; l'yvois tant de grandeur & tant de politique, Qui d'un âge plus mûr devroient être les fruits, Qu'admirer & me taire est tout ce que je puis. Les princesses vos sœurs ont tous les avantages Que donne la naissance à d'illustres courages.

Mais s'il faut sans détour m'expliquer sur e

Où l'on voit Pulcherie, on ne les connoît point Et Varanès, Madame, a trop d'intelligence Pour n'en connoître pas l'extrême différence. Nourri loin de la cour, & dans la liberté, Ma bouche ne fait point farder la vérité: Et l'hymen qui joindroit son destin & le vôtre; Seroit digne sans doute & de l'un & de l'autre. Songez-y. Cet avis n'est pas à dédaigner; Et quoique dans Bisance il soit beau de regner Qu'au trône avec Cesar vous preniez votre place;

Yous le dirai-je? un jour tout peut changer de

Un frere peut du trône écarter une sœur : Un époux seulement vous chasse de son cœur. Mais soit que l'un des deux vous hasse ou vous aime,

Faites-vous un rempart d'un double diadême. Et que malgré le sort, à vous nuire obstiné. Votre exil soit partout un exil couronné.

#### PULCHERIE.

Je vous entends. Malgré votre vertu lévere; Peut-être cet hymen auroit de quoi vous plaire; Puisqu'en quittant un rang qui fait tant de ja: loux;

Jan'y pourrois laisser que votre fille, ou vous

Mais du soin de l'état mon frere m'a chargée;
A conserver ses droits je me suis engagée;
Et sans porter ailleurs mes vœux ni mes regards,
Je veux vivre & mourir au trône des Césars.

# L E O N T I N. Hé! quel lâche intérêt aurois-je de prétendre

Que du trône par-là vous eussiez à descendre?

Ma fille vous doit tout: mon amour paternel Formeroit-il en vain ce desir criminel? Et seroit-ce affermir sa fragile puissance, Que d'éloigner en vous sa plus ferme espérance ? Non; vos seuls intérêts me font ouvrir les yeux. Hé! quel sort parmi nous seroit plus glorieux, Que de voir cet hymen sans peine, sans traverle. Réunir sous vos loix l'empire avec la Perse? L'occident, dites-vous, sous le nombre accablé, Par cent peuples divers le trouve désolé; Et ce torrent rapide inondant l'Italie, Jusque dans l'orient peut porter sa furie. Pour vous mettre en état de ne rien redouter, Par une forte digue il le faut arrêter. On sait que le sénat, aussi sage que juste, Sous l'aveu de Célar vous a nommée Auguste; Ainsi l'heureux époux dont vous ferez le choix, Peur ranger avec lui l'empire sous ses loix :

# ATHENAIS.

Votre oncle Honorius, dont il suivroit la trace Al'époux de sa sœur a fait la même grace; Et l'on les voit encor sur un trône commun, Montrer à l'occident deux maîtres au lieu d'un Après ce grand exemple, en faut-il davantage Madame, à Varanès donnez votre suffrage, Et que ce choix illustre & célebre à jamais, Motte tous les mortels au rang de vos sujets.

# PULCHERIEen se levant.

Enfin c'est votre avis, Leontin; je veux croire Qu'il part de votre zele, & ne tend qu'a ma gloire:

Et comme aucun amour n'aura part à mor. choix,

Si quelque jour l'hymen me range sous ses loix Qu'au seul bien de l'état je donne mon suffrage Auprès de Varanès achevez cerouvrage.

#### LEONTIN.

Moi! Madame; songez qu'étranger en ces

# PULCHERIE.

Non: mon secret encor n'a paru qu'à vos yeux s Et je veux que vous seul, touchant cer hymenée, De ce prince & de moi regliez la destinée. L'empereur va bientô: conduire ici ses pas s A ses premiers regards ne vous exposez pas ;

# ATHENAIR

Nous aurions quelque lieu de rougir l'un & l'autre,
S'il croyoit que ma voix est emprunté la vôtre.
Quand on l'aura laissé dans son appartement,
Revenez prostrer de cet heureux moment;
Alors, sans que ma gloire y soit intéressé,
Tâchez adroitement de savoir sa pensée;

Et selon ses desseins, je laisse à votre foi La liberté d'agir pour mes sœurs, ou pour moi,

# SCENE III. PULCHERIE, FLAVIE.

# PULCHERIE.

JE forme un grand projet, mais ma gloire établie,

Quel qu'en soit le succès ne peut être affoiblie ; ` Et pourvu que mon cœur ne se démente pas. . .

# FLAVIE rentrant.

Madame, l'empereur adresse ici ses pas.



# SCENE IV.

THEODOSE, VARANES

PULCHERIE, MITRANE

PAULIN, FLAVIE

THEODOSE.

MA fœur, qui l'auroit cru que de monhy menée,

Le prince Varanès m'annonçât la journée; Que fans nous avertir de cet excès d'honneur, Il vint par sa présence achever mon bonheur, Et connoître à quel point mon estime est sincere

Four le fils d'un grand roi qui me tient lieu de pere ?

# PULCHERIE à Varanès.

Oui, Bilance, Seigneur, fidele à son devoir, Est d'autant plus sensible au plaisir de vous voir, Que contre ses rivaux le bruit de vos merveilles Avoit charmé son cœur, & frappé ses oreilles; Erque de votre bras les illustres essais L'avoient fait ressentir de vos heureux succès. Vous verrez par son zele, & par reconnoissance, Combien elle chérit votre augusté alliance; Etque pour l'affermir, il n'est rien parmi neus Où ne puisse aspirer un héros tel que vous.

## VARANE'S.

L'amitié de César, & celle de l'empire, Sont les seuls biens, Madame, où Varanès aspire;

Et j'en serois indigne autant que malheureux, Si, les ayant acquis, je formois d'autres vœux.

# THEODOSE.

Seigneur, quelques efforts qu'on fasse pour vous plaire,

Un moment de repos sons est plus nécessaire:
Tout est dans ce palais soumis à votre loi,
Vous êtes dans Bisance empereur comme moi,
Tandis qu'avec ma sœur je cours en diligence
Où mille soins divers exigent ma présence;
Lorsque pour mon hymen je vais tout disposer
Dans cer appartement daignez vous reposer;
Et quand tout sera prêt, je reviendrai moi-mê-

Yous prendre pour témoin de mon bonheur ex-

Tome II.

# SCENE V.

# VARANÉS, MITRANE.

# VARANE'S.

JE puis donc te parler, Mitrane, & grace aux Dieux.

Varanès te retrouve en rentrant dans ces lieux.

A peine pour favoir tout ce que je dois craindre.

Aux yeux de Theodose ai-je pu me contraindre:
Tandis qu'il me parloit, je ne voyois que toi;
Mais ensin sans témoins, Mitrane, je te voi.
Toujours du même feu mon ame est possedée;
Toujours d'Athensis je conserve l'idée.
Qu'en as-tu découvert i ne me déguise rien:
Qu'as-tu vu, que sais-tu de ton sort & du mien?

# MITRANE.

Seigneur, en ce moment j'arrive dans Bisance Sans pouvoir vous statter de la moindre espérance;

Mes soins, pour la chercher, ont été superflus.

# VARANE'S.

Quoi, Dieux! injustes Dieux! je ne la verrai plus?

## MITRANE.

Non, Seigneur; dans Argos, dans Thebes, dans Micene,

J'ai fait, pour la trouver, une recherche vaine. Sans en rien découvrir, j'ai vu l'Isthme fameux Que battent les deux mers de leurs flots écumeux:

Avec le même fruit j'ai couru dans l'Elide: Son nom est trop obscur pour me servir de guide.

Que vous dirai-je ? après tous les pas que j'ai

faits,

Desepérant pour vous de la revoir jamais, Sur l'ordre qu'en partant vous me fites entendre,

Dans Bisance, Seigneur, je venois vous atten-

dte ,

Où d'un moment par vous je me vois devancé, Différent de l'état où je vous ai laissé.

## VARANE'S.

Que veux-tu? las de suivre une route diverse, Je rencontre en chemin l'ambassadeur de Perses Il m'entraîne en ces lieux plein de mon deselpoir,

Et j'y suis arrivé sans m'en appercevoir.

Cruelle! dans quels lieux yous êtes-vous ca-

De mes vives douleurs n'êtes-vous point tou-

Depuis le jour fatal que vous m'avez laissé, Mon crime par mes pleurs n'est-il point esfacé? N'aurez-vous point pitié d'un prince qui vous aime?

Je connois mon erreur, je ne suis plus le même.

Vous avez en fuyant, avec tout mon espoir,
Emporté tout l'orgueil que je pouvois avoir.
Oui, si je vous ai fait une injure mortelle,
La peine que je souffre est cent sois plus cruelle.

Voilà de mon orgueil le déplorable fruit,
Mitrane; voi l'absme où mon sort est réduit.
Ah! pourquoi, me parant d'une vertu sorcée;
Au rang de mes ayeux ne l'ai-je pas placée?
Qu'un prince est aveuglé, qui d'un frivole hon-ineur

S'éblouit aux dépens de son propre bonheur ! En me donnant un cœur si sier & si terrible, Pourquoi, Dieux inhumains, le sites-vous sensible ?

Ou pourquoi falloit-il qu'en me donnant le jour,

Vous fiffiez mon orgueil plus fort que mon amour?

# MITRANE.

Ah, Seigneur! moderez les plaintes que vous faites;

Tâchez de dissiper le desordre où vous êres,

Dans ces lieux où peut-être on vous fait obles, ver.

O ciel ! dans cet état falloit-il arriver ?

## VARANE'S.

Je suis dans un état à ne me plus contraindre ; Je n'ai d'autre douceur que celle de me plaindre.

Je perds, par mon caprice, un objet plein d'api

Je pouvois être heureux, & je ne le suis pas.
Ce reproche toujours revient en ma mémoire ?
Et je n'écoute plus la raison ni la gloire.
Non, sans Athenaïs le jour m'est odieux;
Je ne saurois plus vivre éloigné de ses yeux:
S'empare qui voudra du sceptre de mon pere;
Après ce qu'il me coûte il ne sauroit me plaire;
Et se possession n'a plus pour moi d'attraits
Qui puissent réparer la perte que je sais.

MITRANE.

Dieux ! qu'est-ce que j'enténds ?

# VARANE'S.

Je veux chercher encore L'ingrate qui me fuir, l'ingrate que j'adore. Fuyons de cette cour, où le bonheur d'autrui M'est un nouveau surcroît de tristesse & d'ennui.

# 26 THENAIS.

Ici tous les objets m'emberrassent, me trott-

Au milieu des grandeurs mes difgraces redoublent.

Ah! fuyons... Mais, que vois-je? en croiraije mes yeux?

Ne me trompal-je point? Leontin en ces lieux! Leontin!

# SCENEVI

# VARANES, LEONTIN,

# MITRANE.

# LEONTIN.

Oui, c'est lui qui s'offre à votre vue.

# VARANES.

Ah, ciel! Athenaïs qu'est-elle devenue?

# LEONTIN.

Vous jugez bien, Seigneur, qu'elle a suivi mes

Mais fivous m'en croyez, vous ne la verrez pas.

#### VARANE'S.

Mé, qui me contraindroit à cet effort extrême? Qui m'en empêcheroit?

L E O N T I N.
Votre gloire, vous même.

VARANE'S.

Ma gloire I

# LEONTIN.

Oui. Mon dessein n'est pas de vous slatter. Seigneur, pour votre gloire il la faut éviter. Votre fortune ailleurs, pour peu qu'on la seconde,

Ne peut moins aspirer qu'à l'empire du mondes Mais sa vue est pour vous un écueil dangereux, Et votre injuste amour vous peut perdre tous deux.

# VARANE'S.

Ab, Leontin! ceffez de craindre ma préfence; Je ne viens point lui faire une nouvelle offenfe; Mais plutôt, connoissant mon crime & ses vertus,

Je viens pour l'élever au trône de Cyrus.

Je ne fuis plus aveugle, & je lui rends justice;

Je veux qu'aux yeux de tous notre hymen s'accomplisse;

# ATHENAIS:

\*

Je borne tous mes vœux au nom de son époux!

# LEONTIN.

Non, Seigneur, cet aveu n'est plus digne de vous:

Un prince est de son sort comptable à sa patrie; S'il ne veut qu'à jamais sa gloire soit stérrie. Vous connoissez l'empire, & vous n'ignorez pas

Combien son alliance importe à vos états.

Ah! par un beau projet, à votre ardeur guerriere.

Ouvrez, sans plus attendre, une illustre carriere.

L'empereur a des sœurs, & vous avez des yeux: C'est là de quoi flatter un cœur ambitieux: C'est là, Seigneur, c'est là que vous devez prétendre.

# · VARANES.

Ah! cessez un discours que je ne puis entendre : J'adore Athenaïs ; charmé de ses appas , Je ne saurois rien voir quand je ne la vois pas. De grace, à mon amour ne soyez plus contraires Soussrez que Varanès vous appelle son pere : Ne me resusez pas le bonheur que j'attends : Après un tel aveu . . . .

# LEONTIN.

Seigneur, il n'est plustems.

Cethymen aurrefois honorant ma famille, M'ent ébloui fans doute en faveur de ma fille; Mais son sort aujourd'hui ne dépend plus de moi;

Ponez en lieu plus haut vos vœux & votre foi; Songez ce que de vous attend votre patrie; Voyez ce qu'est l'empire, & ce qu'est Pulcherie: Si gloire, son pouvoir, ses rares qualités, Les honneurs que son rang peut sur vous...

# VARANE'S.

Arrêtez.

Après m'ètre abaissé jusques à la priere, Vous savez qui je suis, craignez de me déplaire. La seule Athenaïs peur m'imposer des loix; Et si vous m'en priviez une seconde fois; Si vous ossez encor l'éloigner de Bisance, Je vous ferois sentir l'effet de ma vengeance. Au bout de l'univers je vous irois chercher, Et rien à ma fureur ne vous sauroit cacher.

#### LEONTIN.

A la cour de César on n'a point ces allarmes, Seigneur; & si sa vue a pour vous tant de charmes,

Allez à Pulcherie adresser ce transport; Elle seule est ici l'arbitre de son sort. Vous savez le pouvoir qu'elle a dans cet empire, Je vous laisse y penser, Seigneur, & me retire.

Tome II.

# SCENE VII. VARANES, MITRANE.

VARANE'S.

L troit par ces discours rallentir mon ardeur. Mitrane, suis ses pas. Je cours vers l'empereur Le prier qu'en faveur de son bonheur extrême, Varanès, comme lui, possede ce qu'il aime.

Fin du second Acte.





# ACTE III

# SCENE PREMIERE. THEODOSE, PAULIN,

Suite de l'Empereur.

# THEODOSE.

HE bien! pour ce moment si long-tems desiré,

Les soins de Pulcherie ont-ils tout préparé?

# PAULIN.

Oui, Seigneur, & déja Bilance est toute prête A voir d'un œil content cette pompeuse sête: Jamais un empereur si digne d'être heureux, De son peuple empresse ne reçut tant de vœux; Et le sénat entier ne sit jamais paroître Plus d'applaudissement pour le choix de son maître.

E ij

Eudoxe cependant, que je viens d'avertir,
Pour marcher sur vos pas se prépare à sortir,
J'ai vu confusément ses semmes autour d'elle;
Pour relever encor sa beauté naturelle,
Employant de leurs mains le zele industrieux;
Epuiser ce que l'art a de plus précieux.
Elle, sans s'éblouir dans un âge si tendre,
Reçoit tous les honneurs qu'on s'empresse à lui rendre.

L'éclat, qui de son rang soutient la majesté, N'imprime sur son front aucune vanité: Et de tous ces atours le pompeux assemblage, Vaut moins que la pudeur qui brille en son visage.

Chacun pour l'admirer s'approchant de plus près,

Remplit avidement le temple & le palais.
L'ambassadeur Persan, pour la cérémonie.
A déja pris sa place auprès de Pulcherie;
Et pour être témoin d'un spectacle si doux,
Varanès à l'autel veut marcher avec vous.



# SCENEII. THEODOSE, PAULIN, SATURNIN.

# SATURNIN.

L E prince Varanès, avec impatience, fait demander, Seigneur, un moment d'audience.

# THEODOSE.

Il peut entrer; & quoi qu'il vienne demander, Je suis dans un état à lui tout accorder: Ma sœur m'a témoigné le dessein qui l'amene; Loin de le traverser, j'y souscrirai sans peine. Prêt d'épouser Eudoxe, & d'obtenir sa foi, Je voudrois que chacun sût heureux comme; moi.

Est-il rien de pareil à la douceur extrême
De pouvoir sur un trône élever ce qu'on aime?
Non, il ne sut jamais un destin plus heureux;
Je sus aussi content que je suis amoureux:
Cette noble pudeur, qui dans son port éclate,
Sa grace, sa beauté n'est pas ce qui me statte;

K 11g

# 14 ATHENAIS.

C'est un cœur dès l'enfance à la vertu formé, Un cœur qu'aucun amour n'a jamais enssamé, Et que je crois devoir à sa reconnoissance, Plus qu'à l'éclat pompeux de ma toute-puissance.

Par quel prix mon amour voudroit-il acheter...
Mais Varance s'avance s'il le faut écouter.

# SCENE III. THEODOSE, VARANÉS, MITRANE, PAULIN, Suite de Theodose, suite de Varanès.

# VARANE'S.

S Eigneur, si mon abord n'a point paru répondre

A toutes vos bontés, qui devoient me confondre.

Je me trouve à présent assez de liberté, Pour venir partager votre félicité. Oui, ces lieux terminant ma tristesse mortelle, Ont fait prendre à mon sort une face nouvelle. Mon cœur long-tems en proie aux plus vives douleurs

A trouvé près de vous la fin de ses malheurs; Et si vous l'approuvez, cette illustre journée Ne s'achevers point par un seul hymenée.

## THEODOSE.

Vous me jettez, Seigneur, dans un ravissement, Qui va mettre le comble à mon contentement, Quand j'apprens que ces lieux ont un objet capable

D'arrêter dans les fers un héros indomptable.
Oui, j'arreche le ciel, & vous donne ma foi,
Que si votre bonheur ne dépend que de moi,
Vous connestrez bientat à des marques certair
nes.

L'intérêt que je prens à la fin de vos paines.

Parlez donc, & fans crainte ouvrez-moi votre
cœur.

# VARANE'S.

Achevez votre hymen, je parlerai, Seigneur. Il faut à votre aveu celui de la princesse; C'est d'elle que dépend l'objet de matendresse. Souffrez sans me presser ayant la fin du jour, Que pour me déclarer j'attende son retour.

# THEODOSE.

Seigneur, sans m'offenser de cette préserence, le ne vous presse plus de rompre le silence.

E iiij

# ATHENAIS.

156

Si plus que moi ma fœur a part à vos fecrets ;

Je n'en prens pas moins qu'elle à tous vos intérêts :

rêts;
Et toujours disposée à servir votre slâme,
Vous lui pourrez ouvrir le secret de votre ame.
Pour moi, j'attends ici cette jeune beauté,
Qui fait toute ma joie & ma sélicité:

Je croi qu'en la voyant, vous avoûrez vous mê-

Qu'il n'est rien de pareil à mon bonheur extrême;

Qu'en élevant Eudoxe au rang où je me voi, Je fais encor bien moins pour elle que pour moi;

Et que dans quelqu'état où le ciel la fit naître...

J'entends du bruit : on ouvre, & je la vois paroître.



# SCENEIV. THEODOSE, VARANÉS, EUDOXE, PAULIN, MITRANE, RHODOPE, CAMILLE, FLAVIE, Suite.

VARANE'S.

D leux! c'est Athenaïs; c'est elle que je vois?

E U D O X E.

Rhodope!

THEODOSE.

Oui, c'est l'objet dont mon cœur a fait choix.

VARANE'S.

Mitrane, qu'ai-je oui? rêvai-je! ou si je veille. Tantôt le nom d'Eudoxe a frappé mon oreille. Me serois-je abusé? par quel événement ....

THEODOSE.

Je ne suis point surpris de votre étonnement d' Depuis que dans ces murs le destin favorable Ma laissé voir, Seigneur, cet objet adorable. 58

Ma sœur à son hymen me voyant aspirer; De ce nom plus illustre a voulu l'honorer: Mais vous saurez tantôt toute sa dessinée.

Madame, allons au temple achever l'hymenée: Pour en rendre les nœuds plus charmans & plus

doux,

Le prince Varanès qui paroît devant vous, Se prépare à nous suivre, & veut par sa présence En relever l'éclat & la magnificence.

# YARANE'S.

Qui, moi! je vous suivrois! vous voulez que mes yeux

Soient témoins d'un hymen ... Ah! plutôt ... iustes Dieux!

Sous quel plus rude comp, que celui qui me tue, Pouviez-vous voir tomber ma constance abastue?

## THEODOSE

Qu'entens-je? quels transports viennent vous agiter?

Quel trouble devant moi faites-vous éclater ?
Quel desordre imprévu s'empare de votre ame ?
Vous changez de couleur ? Et yous aussi, Madame?

Ne puis-je être &clairci de tout ce que je voi ?

# VARANES.

Opi, je vous l'avoûrai, je ne suis plus à mois

Le trouble, les transports que cet objet m'inspire....

Malheureux Varanes . . . Seigneur . . . je me retire.

Quand de mon sort affreux j'envisage l'horreur, Je sens que ma raison fait place à ma sureur.

# SCENE V.

THEODOSE, EUDOXE,
PAULIN, RHODOPE,
CAMILLE, FLAVIE,
Suite de l'Empereur.

# THEODOSE.

M E serois-je flatté d'une espérance vaine? Quel noir pressentiment m'épouvante & me gêne?

Que je sens dans mon cœur de mouvemens ja-

Madame, Varanès est donc connu de vous.

EUDOXE.

Oni, Seigneur.

#### ATHENAIS 40

# THEODOSE.

Juste Ciel! & dans quelle contrée A ses premiers regards vous êtes-vous montrée?

#### EUDOXE.

Dans Athénes, Seigneur, conduit chez Leontin,

Le hazard me l'offrit, & non pas mon dessein.

# THEODOSE.

Quel dessein dans vos murs avoit pû le conduire ?

EUDOXR.

Mon pere qui le fait pourra vous en instruire.

THEODOSE.

Poursuivez. Cependant il vous rendit des soins : Il vous aima fans doute?

EUDOXE.

Il le feignit du moins.

THEODOSE

U vous le dit?

EUDOXE.

Seigneur, il me le fit entendre.

THEODOSE.

A m'en faire un secret, qu'aviez-vous à prétendre ?

#### EUDOXE.

Typris si peu de part, que jusques aujourd'hui Mon cœur, en le suyant, ne songea plus à lui; Et que de vos bontés ma mémoire occupée, Par de moindres objets n'a point été frappée.

THEODOSE.

Qui put vous obliger à cesser de le voir ?

EUDOXE.

Mon pere eut ses raisons.

THEODOSE.

Ne les puis-je savoir?

# E U D O X E.

Il voulut m'affranchir d'un prince téméraire: Ma fuite à ce dessein lui parut nécessaire.
Nous partons. Dans Bisance il adresse mes pas a Et mon bonheur y vint de mes foibles appas.
J'y parus devant vous. D'une obscure naissance a le me vis destinée à la toute-puissance; Et ne méritant pas l'honneur que je reçoi...

#### THEODOSE.

C'est assez ; c'est assez , Madame ; laissez-moi. Un desordre à mon tour qui dans mon cœur s'éleve ,

Un moment sans témoin demande que j'y reve:

Vous n'avez qu'à rentrer; quand il en sera tems; On vous informera de ce que je prétens.

#### à Paulin.

Et vous, qu'on aille au temple avertir Pulcherie,

Qu'elle ne presse rien pour la cérémonie; Qu'elle peut revenir, & sans aucun éclat, Renvoyer de ma part le peuple & le sénat.

# SCENE VI

# THEODOSE.

Ciel! à quels foupçons mon ame s'abandonne!

Je trouve en Varanès un rival qui m'étonne. L'adoxe me cachoit oe mystere odieux: L'embarras de son oœur a paru dans ses yeux. Et moi qui l'adorois, séduit par tant de char-

De sa fadélité je n'avois point d'allarmes; Je croyois que son cœur, esclave de sa foi, Ne faisoit point de vœux qui ne fussent pour moi;

Je vivois satisfait de mon erreur extrême.

Ah! qu'on est aisément trompé par ce qu'on aime !

Jaloux emportemens, amoureules fureurs,
Theodose se livre à toutes vos horreurs.
Puisqueni mon amour, ni l'offre d'un empire,
N'ont puroucher un cœur pour qui le mien soupire;

Infidele beauté, que mes chastes ardeurs
Elevoient du néant au faîte des grandeurs,
Il n'est point dans l'exil de supplice trop rude,
Pour te punir assez de ton ingratitude.
Tu ne sais pas encor jusqu'où va le courroux
D'un empereur aussant, & d'un amant jaloux;
Sans espoir, sans secours, errante, abandonnée.

Vatrainer loin de moi ta vie infortunée; Va faire sur ton sort des regrets superflus : Jer'oublirai bientôt; je ne te vetrai plus. Je ne la verrai plus ! Ah ! par quelle injustice Faut-il que sur moi seul tombe tout le supplice ? Peut-être elle n'attend que cet ordre fat il Foir aller se remettre au pouvoir d'un rival ; Et qu'herreux aux dépens de ma stâme ofsen-

Non, je ne puis fouffrir cette affreuse pensée: le saurai m'épargner un si cruel ennui; L'ingrate ne vivra ni pour moi, ni pour lui; Et je veux que son sort, le reste de sa vie, Fasse autant de pitié qu'il auroit fait d'envie.

i: $\iota$ 

## SCENE VIITHEODOSE, PULCHERIE,

#### THEODOSE.

A H! venez secourir un prince infortuné, Qu'aux maux les plus cruels vous avez condamné.

Je suis dans un état pire que la mort même, Ma sœur.

#### PULCHERIE.

Hé quoi! Seigneur, d'où vient ce trouble extrême?

Lorsque tout se dispose à remplir vos souhaits, Pourquoi de votre hymen suspendre les apprêts? D'un si prompt chagement, que dira tout l'empire?

Yous ne répondez point, & votre cœur soupire. Que peut-il vous manquer pour devenir heureux?

#### THEODOSE.

L'auriez-vous cru, ma sœur? on nous trompoit tous deux.

PULCHERIE

PULCHERIE.

Comment ?

THEODOSE.

Cette beauté, que par un choix infigne Des suprêmes grandeurs je ne crus pas indigne; Cette Eudoxe, en un mot, que vous me fixes voir....

PULCHERIE.

Hé bien ?

THEODOSE.

Est infidele; & c'est mon desespoir.

PULCHERIE.

Infidele!

THEODOSE.

Ah, ma sœur! un autre a su lui plaire. Jeconnois mon rival; ce n'est plus un mystere.

PULCHERIE.

Hé, quel est ce rival?

THEODOSE.

Varanès:

PULCHERIE.

Quoi, Seigneur!

Varanès, dites-vous? Varanès!

THEODOSE.

Oui, ma sœur.

Tome 11,

F

Tous deux, pour me tromper, étoient d'intelligence;

Ils s'étoient vus tous deux ailleurs que dans Bi-

fance;

Ils ne venoient ici qu'afin de s'y chercher:
Mais aux yeux d'un rival ils n'ont pu se cacher.
Que de projets trahis! Sans cette persidie,
Je voulois à ce prince accorder Pulcherie:
Croyant qu'il n'aspiroit qu'au nom de votre
époux,

J'aurois pû me résoudre à me priver de vous : Et cependant, ma sœur, votre amitié trop ten-

dre

A creuse cet abime où je viens de descendre: C'est vous seule; c'est vous, dont l'aveugle projet Offrit à mes regards cet insidele objet. Ah, trop crédule sœur! pourquoi vous ai-je

Ingrate Athenais, pourquoi vous ai-je vue?
Faut-il que de vos yeux le dangereux poison,
se soit rendu plus fort que toute ma raison?

#### PULCHERIE.

Je ne m'en défends point; ce que je viens d'entendre,

Autant que vous, Seigneur, a droit de me surprendre.

Je prens part au chagrin que vous en ressentez. Mais la vertu paroît dans les difficultés : Un realiser quelquefois nous sonduit à la gloire;

Et jamais sans combat l'on n'obtient le vissoire, L'amour n'eliquiune erreur; tâchez d'en triom-

pher:

C'est un feu qu'un grand roi doit savoir stouf-

Et de tout son pouvoir, la grandeur n'est fon-

Que sur notre soiblesse, qu notre propre idée. J'ai cusé les malheurs qui vous font soupirer, Seignear, & c'est à moi de vous en délivrer. Puilque cette beauté, dont mon ame abulée Crut trop légerement la vertu déguisée, Est indigne du trône où vous l'alliez placer; Hébien, pour votre gloire il y faut renoncer. Ne vous informez plus quelle est sa destince; Qu'elle vive fans rang de même qu'elle est née. Pour jamais de vos yeux je la veux exiler ; Et je vais ....

#### THEODOSE.

Ah, ma fœur ! où voulez-vous aller ? Je sai quel est son crime, & vois sa perfitie: Mais, hélas! mon ardeur n'en est point refroidie. Toute indigne qu'elle est des voeux d'un empe-

reur,

En cessant de la voir, je mourrois de douleur.

#### ATHENAIS:

Pour ce prince orgueilleux, qui jusques dans Bisance

Vient faire à Theodose une mortelle offense, C'est à lui d'en partir avant la sin du jour; Qu'il s'éloigne, ma sœur, qu'il sorte de ma cour.

PULCHERIE.

Lui, mon frere!

83

#### THEODOSE.

Oui, sa vue excite ma colere: Je ne vous réponds pas de ce que je puis faire. Qu'on lui porte mon ordre en ce même moment,

Et qu'à l'exécuter il songe promptement.

#### PULCHERIE.

Juste ciel! je frémis d'entendre ce langage:
Songez dans quels périls ce dessein vous engage.
Dans vos propres états irez-vous l'outrager?
A quoi, par cet affront, voulez-vous l'obliger?
A rompre une alliance utile à la patrie,
Qui de nos ennemis arrête la furie.
Je ne veux point ici vous rappeller le cours
De ce que vous devez à l'auteur de ses jours:
Mais si d'un tel appui vous privez cet empire,
Voyez toute l'Europe armée pour le dépruire;
Voyez un Alaric, & cent autres tyrans,
De barbares vers nous envoyer des torrens;

Erpar leurs cruautés dans Bifance accablée, Retracer les malheurs de Rome defolée.

#### THEODOSE.

Eudoxe est infidele, & c'est assez pour moi. Eudoxe m'a trahi; c'est tout ce que je voi.

#### PULCHERIE.

Mais, Seigneur, n'est-ce point un soupçon qui l'offense?

On le laisse aisement tromper par l'apparence.

Peut-être c'est à tort que votre cœur se plaint.

Un amant craint toujours, & croit tout ce qu'il craint.

D'un mot, ou d'un regard qui n'a rien de cou-

Il se fait quelquesois un monstre épouvantable : Tout lui devient suspect; tout l'afflige, lui nuit; Partour la jalousse & l'agite & le suit;

Et quand, par ses fureurs, l'ame est empoisonnée,

La plus rare vertu peut être soupçonnée.

Mais il faut éclaircir ce mystere odieux.

Toujours la vérité se découvre à nos yeux;

Et la vertu, mon frere, en brille davantage.

Quand elle a dissipé ce funeste nuage.

#### THEODOSE.

Ah! je tiendrai de vous ma vie & mon bonheur,

#### TO ATHENAIS

Si vous pouvez bientôt me convaincre d'ex

PULCHERIE.

Hé bien! de ce desse quelle en sera la suite;
Attendez sans éclas quelle en sera la suite;
Si sa vertu paroît, il faut la couronner;
Si l'on connoît son crime, il faut l'abandonner.
J'y cours. Mais cependant, écartez ce nuage
Qui paroit dans vos yeux & sur votre visage,
Seigneur, & contraignez vos sentimens jaloux.

THEODOSE,

Allez, ma fœur, allez; je m'abandonne à vous.

Fin du troisième Acte.





## ACTE IV.

## SCENE PREMIERE. PULCHERIE, FLAVIE, CAMILLE.

FLAVIE.

Ui, j'ai porté votre ordre, & la garde affemblée, Par vos foins vigilans est partout redoublée: Quoi qu'on puisse attenter, tout est en sureté.



# SCENEII. PULCHERIE, PAULIN CAMILLE, FLAVIE, Suite.

#### PAULIN.

Efar d'aucun chagrin n'est plus inquiété; Son esprit ébranlé par votre témoignage, Madame, en ce moment n'a plus le moindre ombrage.

Leontin par votre ordre au palais accouru,
A ses yeux plus sereins a promptement paru;
Et de la vérité la force convainquante;
A su rendre un plein calme à son ame flottante,
Je viens de le laisser dans sa premiere paix,
Plus amoureux encor qu'il ne le sut jamais.
Le courroux d'un amant n'est pas long-tems à
craindre:

Comme un moment l'allume, un autre fait

Il veut qu'un nœud sacré couronnant son amour, Par nos soins redoublés finisse ce grand jour. Mais ne craignez-vous point Varanès en surie! Verra-t-il son amour impunément trahie?

U

Un amant qui perd tout n'a rien à ménager ; Et peut-être il voudra se perdre ou se venger.

#### PULCHERIE.

Non, Paulin, fur mes soins prenez plus d'assu-

J'ai prévu ce qu'il faut contre sa violence.
Pour lui, je l'avoûrai, je formois un dessein
Que le bien de l'état avoit mis dans mon sein:
Mais puisque prévenu d'une ardeur insensée,
Je trouve ensin son cœur si loin de ma pensée,
Je n'entreprendrai point de le tirer d'erreur,
Et n'ai plus d'intérêts que ceux de l'empereur.

PAULIN.

ll vient.

# SCENE III. THEODOSE, PULCHERIE, PAULIN, CAMILLE, FLAVIE, Suice.

THEODOSE.

JE vous cherchois avec impatience,
Pourvous marquer ma joie & ma reconnoissance.
Tome II. G

Eudoza est de verms unmodele accompli ; Et sans vous, dans l'ercenn j'étois ensevets. D'un poison dangereux les effers redoutables M'offroient de faux objets au lieu des véritables:

Par vos sages conseils, tant de fois éprouvés, Mes jours dans le repos ont été conservés; Et me rendant l'objet dont mon ame est ravie, Vous m'avez plus rendu que l'empire & la vie. Mais comme en l'accusant j'ai blessé son honneur.

Je weuxavec éclat réparer mon erreun, Et par un prompe hymen, qui lui rendra juftice.

L'élever en triomphe au rang d'impératrice:
Pour ce nœud solemnel que j'ai fait différer,
Ma sœur, encore un coup, allez tout préparer;
Ne faites plus languir ma slâme impatiente.
Le pire des tourmens est rolui de l'artente.
Allez, masœur, vous dis-je; & dans cet heureux.

t jour,

Faites que mon hor heur égale mon amour.

#### P.U.L C.H.E.R I E.

Seigneur, vous avez vu sur quel zele appuyée, A vous tirer d'erreunje me suis employée. Je ne condamne point un amour vertueux: Mais je veux que son cours soir moins impéErque, pour être amant, le devoir ni la gloire Ne loient pas tout-à-fait fortis de la mémoire. Varanès est d'un rang à no pas dédaigner; Au lieu de l'irriter, tâchez de le gagner. Quard il s'emporteroit à que le violence; Rendons-lui les honneurs qu'on doit à sa naifsance.

Etfailons qu'en perdant son espoir le plus doux, Il seplaigne du sort, sans se plaindre de nous.

#### THEODOSE.

C'est mon dessein', ma sœur. Plut au ciel que son ame

N'eût jamais eu que vous pour objet de la flâme! 4vec combien de zele & de ravissement, Me serois-je empressé pour son consentement!

#### PULCHERIE.

Laisons dans le silence un projet inutile:
Tout n'est pas glorieux pour êtré dissicile.
Ne parlons plus, Seigneur, ni d'hymen, ni
d'époux;

On s'en passe aisément pour vivre auprès de vous

Mais c'est trop retarder l'effet de votre joie ; Je cours en diligence où votre ordre m'envoie.

#### THEODOSE.

Allez; & pour hâter des momens précieux, Faltes vénir Eudoxe en fortant de ces lieux.

#### SCENE IV.

#### THEODOSE, PAULIN.

Suite.

#### THEODOSE.

E Nfin, dans un moment cette, beauté par-

Aux caprices du sort ne sera plus sujette. Rien ne peut me ravir la charmante douceur, D'être de tant d'appas tranquille possesseur. Que mon cœur, cher Paulin, s'abandonne à la joie!

## SCENE V. THEODOSE, VARANES,

PAULIN, Suite de Theodose,

VARANES en entrant.

N On, je n'écoute rien; il faut que je le voie, Seigneur, je viens à vous interdit & confus: Dans la rage où je suis je ne me connois plus, Je vous nîrois en vain qu'Eudoxe a su me plaire;

Mon trouble en a trop dit, je ne puis plus me

taire.

Oui, Seigneur, je l'adore avec tant de transport ,

Que si vous l'épousez, vous me donnez la mort. Mais vous devez songer qu'en ce malheur extréme,

On se croit tout permis quand on perd ce qu'on aime.

Je suis dans vos états; ma vie est en vos mains: Mais cet affreux spectacle est tout ce que je crains.

S'il s'acheve aujourd'hui, malheur à qui m'opprime;

Je n'en serai pas seul la fatale victime ;

Et peut être, en tombant sous mon sort rigoureux .

J'entraînerai quelqu'un qui pensoit être heureux.

#### THEODOSE.

Quoi! prince, vous croyez que par cette menace,

Au milieu de ma cour l'on craigne votre audacé ?

Si je ne confukcis qu'un premier mouvement, le me fergis raison de cet emportement:

G iij

Mais vous tenez le jour d'un roi que je révere, Et dans le fils encor je respecte le pere. En quoi donc mon amour vous peus-il outrager?

A ces vaines fureurs, qui vous peut obliger? Est-ce à vous d'empêcher que dans cette jour-

née,
Celle dont j'ai fait choix soit enfin couronnée?
Que dis-je? ce bonheur a dépendu de yous,
Yous n'aviez qu'à parler pour être son époux.
Par d'injustes mépris vous l'avez outragée;
Aquitter son pays vous l'avez obligée:
Et lorsque mon amour yeut lui donner un rang
Que sa vertu mérite au défaut de son sang,
Yous ne pouyez soussirir, par un nouveau caprice,

Que de votre refus un autre s'enrichisse,

#### VARANE'S.

Non, Seigneur, j'ai pour elle un autre fentiment;

Mes yeux le sont ouverts sur mon égarement. Quand de son sort au mien l'orgueil de ma naissance

Me feroit voir encor la premiere distance; Quand mon amour encor n'auroit auoun dessein De la placer au trône en lui donnant la main; Votre exemple, Seigneur, justifiant ma same, Pourroit à cet essort déserminer mename. Je ne m'aveugle point jusques à messatter Qu'en faveur d'un rival vous puissez la quitter : Animé par l'espoir où votre cœur se fonde, Je la disputerois à tous les rois du monde. Insensé, surieux, j'ignore en même sems, Et ce que je vous dis , & ce que je présends. Mais pour un malheureux que votre bynnen accable,

Voyez de quel effort vous vous sentez capable:
Pour la premiere fois, dans ces entrémités,
Je ne veux recourir qu'à vos seules bonnés:
Loin de garder encore un vain reste d'audace,
-Un état suppliant convient à ma disgrace;
Et c'est pour votre haine un spectacle affez doux.

De voir que Varancificabille devantwous.

#### THEODOSE.

Je vois votre infortune, & non vos injustices; A votre seul amour j'inspute ces caprices: Dans un tems plus heureux, de vos premiers difcours

Theodose, peut-être, auroit borné le cours. Mais puisque la raison vons a fait reconnoître Qu'ici, quand je le veux, je puis parler en maître.

L'état où vous réduit un destin rigoureux, Ne me fait voir en vous qu'un prince malheu-

G iiij

Qu'un véritable ami dont je plains la disgrace; Autant que d'un rival je crains peu la menace. J'adore Athenais, & vous ne jugez pas Qu'on puisse vous ceder de si charmans appas. Mais comme je l'adore avec toute la slâme Dont la seule vertu peut embraser une ame; Que je n'ai pas dessein d'assujettir sa foi, Je vais saire un effort qui n'est permis qu'à moi.

Et dont de quelques traits que se pare l'histoire, D'une preuve semblable on n'a point de mémoire.

Je veux, entre ses mains remettant tous mes droits.

Lui laisser entre nous la liberté du choix, Et montrer que l'amour dont mon ame est acteinte.

Ne voudroit pas d'un bien qu'il auroit par contrainte.

#### VARANE'S.

O courage! ô bonté qui surpasse mes vœux!
Que ne puis-je imiter cet esfort généreux!
J'avoue, en rougissant, que j'en suis incapable,
Et que vous êtes seul à vous-même semblable.
Quoi, Seigneur, se peut-il que pour mon intérêt.....

#### THEODOSE.

Oui, je veux de sa bouche entendre notre arrêt :

Cette épreuve est utile & pour l'un & pour l'autre;

Elle sert à la fois mon amour & le vôtre. Si son cœur aujourd'hui se déclare pour vous, Je le verrai, Seigneur, sans en être jaloux. Je ne veux point d'un cœur dont un autre est le maître,

Et qui brûle d'un feu que je n'ai pas fait naître ; Je vous conduis au temple, où vous profiterez Des superbes apprêts que vous y trouverez. Mais aussi, si son cœur me demeure sidelle, Ne troublez plus, de grace, une flâme si belle. Après ce que j'ai fait pour vous rendre content, Laislez-moi l'élever au trône qui l'attend, Et montrez qu'un héros, dans un malheur extrême,

Est toujours, quand il veut, le maître de lui.

même.

#### VARANE'S.

Ah! Seigneur, falloit-il, par des soins si presfans .

Joindre encor les remords aux peines que je Cens ≥



## SCENE VI-THEODOSE, VARANÉS, EUDOXE, PAULIN, RHODOPE, Suice.

THEODOSE.

M Adame, un grand honheur n'est jamais fans traverse,

Le mien m'est disputé par le prince de Perse :

Mais comme en vous donnant mon empire &
ma foi .

J'estime peu la main si le cœur n'est à moi; S'il falloit que la crainte ou la reconnoissance Vous sit en ma faveur la moindre violence; Quoi que dût m'inspirer cet esfort généreux, Même en vous possedant je serois malheureux. Parlez donc, & surtout décidez par vous-même; Regardez qui vous plast, & non pas qui vous aime;

Faites votre bonheur en nommant un époux,
Madame, & pour ce choix ne consultez que
vous.

#### EUDOXE.

Quoi! Seigneur, croyez-vous que mon choix...

#### THEODOSE.

'Non , Madame,

Je ne veux point gêner le secret de votre ame.

Pour terminer ce choix que j'attends aujourd'hui.

Voyez ce prince encor, je vous laisse avec lui. Quoi que vous me deviez, si mon amour vous

touche,

Je jure d'observer l'arrêt de votre bouche, Et de faire un effort, en dussai-je expirer, Pour voir voure bonheur, & n'en pas marmuser. Adieu.

### SCENE VII. VARANÉS, EUDOXE, RHODOPE.

#### VARANE'S.

L'ordre de l'empereur n'a-t-il sien qui vous

#### ATHENAIS.

Accablé de douleurs, de remords agité, Varanès un moment sera-t-il écouté?

·84

#### EUDOXE.

N'en doutez point, Seigneur, l'empereur le commande.

#### VARANE'S.

J'entends par cet accueil ce qu'il faut que j'entende,

Et que vous avez soin de me faire savoir Que je ne dois qu'à lui le plaisir de vous voir.

#### E U D O X E.

Avez-vous droit, Seigneur, d'esperer le con-

J'obéis: c'est pour vous tout ce que je puis faire. Mais un cœur dont l'honneur regle les mouvemens,

Devoit-il abuler de ses commandemens ?

#### VARANE'S.

He! que ne fait-on pas quand on perd ce qu'on aime?

Quel courage ne cé le à ce malheur extrême ? Le sorta-t-il les traits que sur mon triste cœur N'ait lancé par vos mains sa barbare rigueur ? Depuis que me suyant comme un monstre effroyable,

Je traîne dans la Grece un destin déplorable,

Oine m'ont point réduit vos longues cruautés? Quels bords, pour vous chercher, n'ai-je pas visités?

Que n'avez-vous pû voir dans quelle horreur mortelle

M'avoit enseveli votre absence cruelle!

Combien ai-je passé dans les pleurs, les sanglots,

De jours désesperés, & de nuits sans repos?

Combien d'Athenais mes plaintes re soublées,

Ont fair voler le nom aux rives reculées?

Je ne m'attendois pas qu'en entrant dans ces

lieux.

Le sort, dans cer état, vous offrit à mes yeux, Nique d'un jour plus tard, sa rigueur & la vôcre Nousent mis hors d'état de vivre l'un pour l'au-

tre.

Graces aux immortels, à propos arrivé, Je puis rompre le coup qui m'étoit rélervé. Pour vous, pour mon amour je puis tout entreprendre;

Julqu'au dernier soupir je saurai vous défendre:

Et par-là feulement, forcé de vous céder, Faire voir à quel prix l'on peut vous posseder.

#### EUDOXE.

De m'avoir dans la Grece assez persécutée ?

Quoi, votre ame, Seigneur, ne s'est point con itentée

Jusques dans ces climats vos funestes amours Viennent troubler encor le repos de mes jours! Vous êtes-vous flatté, qu'infidelle à ma gloire, De vos seux criminels je perdrois la mémoire! Ne vous souvient-il plus, en me parlant ainsi, Que c'est Athenais que vous voyez ici! Elle, qui pour braver vos esperances vaines, Est telle dans ces murs qu'elle étoit dans Athenais,

Et qui n'ignore pas, pour seuver son honneur, Comme on peut s'affranchir de son persécuteur.

#### VARANE'S

Ah! Madame, songez où vous m'allez réduire,

Si vous n'avez pitié des maux dont je soupire, Et si voure bonté ne daigne m'accorder Un pardon qu'à vos pieds j'ose vous demandet.

Si mes feux autrefois vous firent quelqu'injure; Si ma flame d'abord ne fut pas aflez pure, Il n'est pas surprenant que dans un jeune cœur Un peu d'orgueil surmonte une premiere ardeur;

Surrout, quand par la gloire ou le rang qu'il pof-

Il croit qu'à ses defirs il n'est rien qui ne téde. Mais que par vos mépris, par votre cruauté, Vous m'avez bien puni de cette vanité! Mon ame en vous perdant, dans la douleur plongée,

Mes regress, mes remords vous ont affez ven-

Ah! fur vos intérêts arrêtez vos regards.
Il est beau de monter au trône des Césars:
Mais avant de remplir cette place éclatante,
Voyez aussi le rang que ma main vous présente;
Rang que ma vanité ne croit pas inégal
A celui qu'en ces lieux vous offre mon rival.
Voyez que de sa scour l'adroite politique,
Fonde sur votre hymen son pouvoir tyranniques

fonde fur votre hymen fon pouvoir tyranniques

Et jaloufe d'un rang qu'on pourroit lui ravir,

Ne veut vous couronner que pour vous affervir.

Vous trouverez en Perfe une autre destinée: Là, votre autorité ne sera point bornée:

Et c'est la qu'adorant le pouvoir de vos yeux; Mes peuples, comme moi, n'auront point d'au-

Ne me-refusez pas-cet aven plein de charmes, Par ces genoux qu'encor je baigne de mes larames.

Et ne m'exposez point aux maux les plus affreux Bont on punse accabler un amant matheureux.

#### E.U.DOXB.

Seigneur, de quelque bien que ce discours me flatte,

Eudoxe à l'empereur ne sera point ingrate.

Je wous ferois rougir, avec trop de raison.
Si je vous méritois par une trahison,
Et faisois cette injure à la main secourable
Qui releva mon sort errant & misérable.
Dans Athenes jadis, pour vous rendre content,
Si vous aviez voulu j'en aurois fait autant:
Peur-être qu'avec vous j'aurois trouvé des charmes

Dont la perte en secret m'a fait verser des larmes:

Peut-être, en vous fuyant, que ce cœur affligé Sans quelque trouble ailleurs ne s'est pas engagé.

Mais après que, brûlant d'un feu que je déteste, Vous m'ouvrites les yeux par un aveu suneste, Ne croyez pas, Seigneur, que ma facilité Reprenne le bandeau que vous m'avez ôté: Et quand avec le rang où votre orgueil se sonde, Vous joindriez encor tout l'empire du monde; Qu'on verroit l'empereur, par un autre revers, Dépouillé, sugitif, errant de mers en mers, Je verrois vos grandeurs sans en être touchée, Tandis qu'à son destin je serois attachée; Er que le mien, Seigneur, me paroîtroit plus dour

En fuyant avec lui, qu'en regnant avec vous.

#### VARANE'S.

Songez-vous aux horreurs où cet aveu m'expole? Eudoxe.

#### EUDOXE.

Je songe aux seules loit que le devoir m'impose.

#### VARANE'S.

Vous voulez donc ma mort! c'est un ordre absolu.

#### EUDOXE.

Seigneur, je ne veux rien que vous n'ayiez voulu.

#### VARANE'S.

Hé bien! à cet arrêt il faut que je souscrive; Du jour, pour vous complaire, il faut que je me prive:

Mais, puisqu'au désespoir il me faut recourir, Je vengerai ma mort avant que de mourir.

Cruelle, pensez-vous qu'au gré de votre envie Ce trône, où vous montez en m'arrachant la vie,

Ne puisse être ébranlé par les sanglans assauts D'un monde d'ennemis qui suivront mes drapeaux?

Vos yeux seront témoins à quelle violence ....

#### EUDOXE.

Croyez -vous par la crainte ébranler ma conftance,

Et que mieux que l'amour elle aura le pouvoir D'obtenir de mon cœur l'oubli de mon devoir ? Tome II. Si vous avez conçu cet espoir téméraire, Venez en voir au temple une preuve contraire. Et qu'un premier penchant qu'on a bien combattu.

N'agit plus sur les cœurs qu'anime la vertu. Adieu, Seigneur. Allons Rhodope.

## SCENE VIII

VARANE'S.

Vous ne trahirez pas un amant si fidele; Au temple vainement vous pensez m'éviter: A vos yeux inhumains je cours m'y présenter. Tremblez pour ce rival que mon bras....

## SCENE IX. · VARANÉS, MITRANE.

VARANE'S.

A H, Mitrane! Sais-tu qu'Athenaïs à la mort me condamne? Suis-moi. Viens ; il est tems de servir ma sureur.

Il faut immoler ....

MITRANE. Qui≀

VARANE'S.

Mon rival.

MITRANE.

L'empereur !

#### VARANES.

Quoi donc! entre les bras je verrois ce que j'aime,

Sans le faire périr, sans me perdre moi-même ?
Non, non, dans ma fureur je n'écoute plus
rien s

Il faut verser, te dis-je, ou son sang ou le mien,

#### MITRANE.

Non, Seigneur, sans tenter cet effort inutile, Bientôt pour vous servir tout me sera facile. L'empereur, qui d'Eudoxe attendoit le retour, A remis à demain la pompe de ce jour:
Le soleil qui s'ensuit, & la nuit qui s'avance, Vont bientôt dans ces murs répandre le silence. A peine du sommeil chacun sera surpris, Je vous livre l'objet dont vous êtes égris.
Hij

#### VARANE'S.

Ciel!

#### MITRANE.

De tous nos Persans j'ai rassemblé l'élite, Ceux de l'ambassadeur, & ceux de votre suite. Avec un soin sidele, & d'un œil curieux, Nous avons eu le tems d'examiner ces lieux; Et je sais les chemins qui doivent nous conduire

Où votre Athenaïs . . . .

#### VARANE'S.

Ah! que m'oses-tu dire? Tu pouvois épargner un crime à ma vertu; Et sans m'en avertir, que ne le faisois-tu?

#### MITRANE.

Quoi ! Seigneur, se peut-il qu'à vous-même contraire,

Le zele qui m'anime ait de quoi vous déplaire ? Qu'un remords inutile ait sur vous ce pouvoir ?

#### VARANE'S.

O qu'un prince a de peine à trahir son devoir ! Qu'au point d'exécuter , les approches d'un crime

Font de rudes combats dans un cœur magnanime!

#### MITRANE.

Cependant, que ferai-je? & dans quel embar-

#### VARANE'S.

Je m'abandonne à toi; fais ce que tu voudras.

#### Fin du quatriéme Acte.





## ACTEV

#### SCENE PREMIERE

VARANE'S feul.

U s'adressent mes pas ? errant à l'aventure, Je ne sais où je vais dans cette nuit obscure : Mais le trouble mortel dont je suis agité, Est encor plus affreux que cette obscurité. Quels attentats, ô ciel ! Quel projet téméraire Va produire aux mortels l'astre qui nous éclaire! Varanès un perside ! un ravisseur! ... Ah! Dieux, Suis-je né pour porter cestitres odieux ? Dois-je nourrir un seu que je devrois éteindre ? Des bontés de César ai-je lieu de me plaindre ? N'a-t-il pas fait pour moi, sensible à mon ennui,

Ce que mon cœur jamais n'auroit tenté pour

Et qu'après cet effort qu'il a fait sur lui-même, Par un enlevement j'obtienne ce qu'il aime! Barbare, peux ru voir avec tranquillité
Qu'un autre te surmonte en générosité?
Malheureux, & tu vis! & ton ame abattue
Ne voir point de remede au poison qui la rue.
Et tu vis! & ta gloire est prête à re quitter.
Tu vois le précipice, & tu courst'y jetter.
Ah! ceux qui d'un beau sang ont la gloire de naître,

Ne sont point criminels qu'on ne les force à

L'exemple des héros, dans leurs jeunes desirs, Excite plus d'ardeur que la voix des plaisirs: Dans leur cœur animé d'une audace si belle, Le crime est étranger, la vertu naturelle; Et quand on voit un prince & perside & méchant,

Le malheur le rend tel plutôt que le penchant. Vains remords ! vains projets d'un amant

miscrable!

Je ne vois rien, hélas! que le sort qui m'accable;

Et l'amour, dont toujours j'éprouve la rigueur, Avec même ascendant tyrannise mon cœur. Essayons toutefois de vaincre notre stâme : Sors, tyrannique amour, sors ensin de mon ame

Allons trouver Mitrane, arrêtons ses projets.
Courons.... Mais de quel bruit retentit ce Pa-lais?

#### 96 ATHENAIS.

On vient. C'est l'empereur. Que mon ame est émue!

#### SCENE II.

#### THEODOSE, VARANÉS,

SATURNIN, Gardes, dont une partie porte des flambeaux devant l'empereur.

#### THEODOSE en rentrant.

Qu'on poursuive en tous lieux ce lâche ravisseur.

Qu'on cherche Leontinsqu'on appelle ma fœur. Quoi, prince! c'est ainsi qu'un heros magnanime

Sait disputer un cœur par le secours d'un crime, Et que de mes bontés, perdant le souvenir, La nuit mieux que le jour vous pensez l'obtenir? Le ciel m'a garanti de cette violence: Je méritois sans doute une autre récompense. Vous avez vu tantôt combien mon amitié M'a fait de vos ennuis ressentir la moitié;

Et je dois rendre grace à votre ingratitude, Qui vient de m'affranchir d'un supplice si rude. Déja tous vos Persans éprouvent mon courroux. Je pourrois, sans remords, l'étendre jusqu'à vous:

Mais ce qu'ici le soit me donne d'avantage, Ne veut pas que sur vous je venge cet outrage. N'en parlons plus. Allez, sans attendre le jour, J'oublirai rout. Fuyez; partez de cette cour.

#### VARANE'S.

Moi, fuir! Ne croyez pas qu'après mon infortune,

l'assure par ma suite une vie importune. Du coup qui me confond, plus surpris que troublé,

C'est sans être abattu que j'en suis accablé.
D'abord envisageant votre hymen redoutable,
De toutes les sureurs je me rendis capable:
Je ne le cele point; je ne pus résister
A l'appas enchanteur dont on vint me slatter.
L'amour d'Athenais eut sur moi tant d'empire,
Que mes sens mutines ne l'en purent dédire:
Mais quelque honte ensin qui suive le forfait,
Je ne me repens point de tout ce que j'ai fait;
Ou si quelque remords se joint à ma misere,
C'est d'avoir trop long-tems balancé de le faire;
D'avoir trop écouté je ne sai quel esfroi,
Et m'en être remis sur d'autres que sur moi.

Tome II.

# SCENE III. THEODOSE, VARANÉS, PAULIN, Suite de l'Empereur.

#### PAULIN à Theodose.

S Eigneur, vos ennemis ne sont plus en défense;

Leur chef couvert de coups, est en votre puissance :

Mais un autre rapport qui va vous affliger ....

THEODOSE.

Quoi donc?

PAULIN.

Eudoxe ...,

THEODOSE,

Hé bien !

PAULIN.

On no fait qu'en jugor. Dans son appartement on ne l'a point trouvée.

#### VÁRANE'S.

Ah , Dieux !

#### THEODOSE.

De quelle horreur... Vous l'avez enlevée?

#### VARANES.

Moi?

#### THEODOSE. · · ·

Vous. Ne cherchez plus d'inutiles misens; Ce que je viens de voir confirme mes soupçons; D'une trame conduite avec rant d'insolence, Vous n'avez eu, cruel, que trop de connoifsance;

Vous ne savez que trop quel coupable séjour Me cache en ce montient l'objet de mon autour. Mais ne vous flattez pas qu'en niant votre crime.

La fuite vous dérobe au courroux qui m'anime : Quoi que, pour m'éblouir, vous ayez concerté, Sa vue est le seul prix de votre liberté.

#### VARANE'S.

Hé! quel droit avez-vous de me parler en mai-

En connoît-on au rang où le cief me sit naître? Que dis-je? Sur quel titre osez-vous vous flatter

Que sur ma liberté vous puissiez attenter ?

# 100 ATHENAIS.

Mais enfin, il est tems que ce trouble finisse; Ma gloire veut qu'ici ce doute s'éclaircisse.

# THEODOSE.

C'est bien à quoi, sans doute, il vous faut préparer;

Dans l'erreur plus long - tems je ne puis demeurer.

Eudoxe ....

# SCENEIV. THEODOSE, VARANES, LEONTIN, PAULIN,

Suite de Theodose.

# THEODOSE.

A H! Leontin, je suis inconsolable.

#### LEONTIN.

Je sai le coup qui vous accable:

Mais calmez l'un & l'autre un aveugle courroux;

Ce dessein n'est parti ni de vous, ni de vous,

Seigneur, la vérité m'oblige à vous défendre., L'auteur m'en est connu, je viens pour vous l'apprendre.

VARANE'S.

Quel est-il ce perfide & lâche ravisseur?

THEODOSE.

Nommez-le promptement ; parlez.

LEONTIN.

C'est moi, Seigneur, Quoi! j'aurois pû souffrir que de si foibles char-

mes

A deux princes unis fissent prendre les armes, Et que l'on reprochât à mon ambition D'avoir semé par eux cette division? Je l'ai mise en des mains dont la vertu solide, Se chargeant comme moi de lui servir de guide, Dans un lieu séparé du reste des mortels, Vient de la consacrer au culte des Autels. C'est là que-par des vœux que l'on ne peut en-

freindre,
D'un pouvoir sacrilége elle n'a rien à craindre.
C'est là que desormais elle est en sureté
Contre la calomnie & la témérité.

कु

# SCENE V. THEODOSE, VARANES,

PULCHERIE, EUDOXE, LEONTIN, PAULIN,

SATURNIN, RHODOPE,

CAMILLE, FLAVIE, Suice.

# PULCHERIE.

S Eigneur, raffurez-vous; cessez d'en être en peine: La voici qui fuyoir, & je vous la ramene.

# LEONTIN.

Ah! Madame, pourquoi rompez-vous mes pro-

THEODOSE.

Ma lœur, par quel bonheux vois-je ensor les attraits?

#### PULCHERIE.

J'ai su que cette nuit, par l'ordre de son pere, Rhodope l'emmenoit dans un lieu solitaire, Où, fous d'austeres loix trop prompte à se ranger,

La severe équité n'est pu l'en dégager.

J'ai mis à son pass ge une garde si sele:

Et pour vous informer, du succès de mon zele,

Au moment que la fuire alloit vous en priver,

Mes soins à votre amour ont su la conserver,

# LEONTIN,

O ciel! c'est donc ainsi que ton bras redoutable Renverse les desseins d'un pere misérable! Vaines précautions! qui ne font que hâter Les malheurs apparens que l'on croiréviter. Madame, vous voulez que ma sille commande! Hé bien! à vos desirs il faut que je me rende. A quoi que le destin veuille la réserver, Vous avez commencé, je vous laisse achever: Mais d'un fatal hymen, dont je crains les ap-

proches 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Je faurai par ma fuite éviter les reproches. Détotirne, 6 ciel ! les maux que je prévois ( ) Paille-tu ne lancer tes foudres que fur mol.



I iiij

SCENE DERNIERE.
THEODOSE, PULCHERIE,
VARANÉS, EUDOXE,
RHODOPE, PAULIN,
CAMILLE, FLAVIE, Suite.

EUDOXE à Theodofe.

Permettez moi, Seigneur, de marcher sur ses traces, Et d'empêcher ainsi l'effet de ses menaces: Souffrez que de ces lieux je puisse ensin sortir.

# THEODOSE.

Non, belle Athenais, je n'y puis consentir.

Pouryu que mon hymen yous éleve à l'empire.

Je crains peu les malheurs qu'on ose me prédire.

à Varanès.

Seigneur, vous avez vu, si pour vous rendre heureux,

J'ai sans cesse épargné ni mes soins, ni mes vœux.

Mais enfin, j'ai l'aveu de celle que j'adore;
Pour vous, en cet état, que puis je faire encore?
Sur le point d'être unis d'un éternel lien,
Dois je vous immoler son bonheur & le mien?
Consultez-en, Seigneur, vorre vertu suprême;
Et pour juge entre nous je ne prens que vousmême.

# VARANE'S.

Oui, Seigneur, couronnez de si charmans appas:

Les maux qu'on nous prédit ne vous regardent pas.

pas. Pai ann 11

l'ai troublé trop long-tems une ardeur mutuelle;

Eth de mes transports la cause étoit moins belles Si pour un autre objet l'amour m'est fait agir, De mes égaremens j'aurois trop à rougir. Mais, Seigneur, votre exemple a dessillé ma

vue;

Tantôt en ma faveur votre ame s'est vaincue a Et je ne prétends plus, après cette bonté a Ette votre rival qu'en générolité.

# THEODOSE.

Ah! je vous reconnois à cet effort illustre,

Par qui votre vertu reçoit un nouveau lustre.

Comment d'un tel bienfait pourrai - je vous

payer?

# VARANES.

Attendez le succès pour m'en remercier: Et quand je me résous à cet effort extrême, Voilà comme un amant doit céder ce qu'il aime.

Il se frappe avec son épèc.

# THEODOSE.

Qu'on cherche du secours...

# EUDOXE.

Ciel ! qu'est-ce que je voi?

# VARANES.

Célar, Athenais est maintenant à toi. Qu'on m'emporte.

# THEODOSE.

Ah! courons contre ce coup funelle.

Ménager par nos foins tout l'espoir qui nous
reste :

Et nous verrons après, fi calmant son courroux,

Le ciel à nos desirs se montrera plus doux.

FIN.

# AMASIS, TRAGEDIE.





Ette tragédie a paru sur notre théâtre après vingt-sept années, avec autant de succès que dans le tems de sa nouveauté; ce qui sait voir que le tems ne sait rien perdre de son prix à un ouyrage lorsqu'il a des beautés solides.

La plupart des tragédies qu'on donne aujourd'hui au public, ont une destinée bien dissérente. Tel auteur se fait connoître à la cour; il la persuade de son mérite à force de le publier. Animé d'une imagination mal reglée, il entreprend des poèmes épiques & dramatiques, sans savoir les regles des uns ni des autres. A l'abri de quelques morceaux séduisans, ses partisans admirent jusqu'à ses vers négligés, ses mauvaises rimes, & même ses larcins qui ne sont que trop fréquens dans ses ouvrages. Mais dès que ces mêmes ouvrages, re-

mis au théâtre, n'ont plus les graces de la nouveauté, & que les jugemens du public sont libres, ce faux or s'évapore dans le creuset.

Je ne puis m'empécher aussi de combattre la fausse opinion de ceux qui voudroient corrompre la noble simplicité de la tragédie par des spectacles inutiles, ou qui du moins ne peuvent être reçus que dans les tragédies en machines. On s'est fait une si grande idée du Sénat romain, que ce seroit le tourner en ridicule que de l'exposer sur notre théâtre, d'autant plus que les acteurs muers sont toujours représentés par les domestiques des comédiens, dont la sigure est ordinairement choquante, & que la tragédie est assez majestueuse par elle-même pour n'avoir pas besoin de ces ornemens étrangers.

C'est un goût de l'ensance qu'on a pris dans les colleges, où ces sortes de spectacles sont plus en usage que les unités de lieu, de jour & d'action. Mais ceux qui l'introduiroient sur notre théâtre, le remettroient bientôt dans l'état

d'irrégularité & d'imperfection dont

Corneille & ceux qui lui ont succédé, ont eu tant de peine à le tirer.

Il n'a peut-être point paru de tragédie où les préceptes d'Aristote soient plus exactement pratiqués que dans celle-ci. L'heure où l'action commence y est marquée; l'unité du lieu n'y est point violentée; & quoique la conduite de cette piece soit chargée de plusieurs incidens, ils succedent si immédiatement les uns aux autres, que la durée de l'action ne passe gueres celle de la représentation. Elle a été traduite en hollandois par M. Mauritius, envoyé des Etats Généraux auprès de la république d'Hambourg; & toutes les fois qu'on la représente sur les théâtres de Hollande, elle y reçoit les mêmes applau-diffemens qu'à Paris.

Toutes les tragédies de Corneille & de Racine, sont également traduites en ce te langue; & quoique je l'entendisse sortpeu, je me faisois un plaisir d'assisser à leurs représentations pour voir l'esset qu'elles produisoient sur les spectateurs.

J'ai toujours remarqué que les pieces du premier n'étoient pas moins admi-rées dans la traduction que dans l'ori-ginal, & que celles de l'autre, privées des ornemens du langage, perdoient infiniment de leur prix.

Je ne puis me dispenser d'ajouter à toutes ces observations, combien est faux & ridicule le reproche que m'a fait un certain faiseur de brochures satiriques, d'avoir pris le sujet de ma tragédie dans ce qu'il appelle le mauvais roman de Cyrus. Il a bien fait voir qu'Hérodote, Arist te & Hyginus lui étoient entiérement inconnus, puisqu'il ne s'étoit pas apperçu que le même événement qui priva Mérope de son petit nement qui priva Mérope de son petit état de Messene, m'ayant offert une ré-volution plus éclatante dans la famille des rois d'Egypte, j'ai cru qu'il y auroit plus de dignité d'y placer le lieu de la scene. Je crus aussi que les noms d'Ama-sis, d'Apriès, & de Sesostris, feroient mieux reçus du public que ceux de Cresphonte, de Telephonte, & de Po-liphonte, qu'il auroit été impossible de

ne pas souvent répeter dans un ouvra-ge dont ils auroient été les principaux aceurs:

Le marquis Maffei, qui a traité le même sujet dans sa langue & dans le goût de sa nation, a senti comme moi le vice de cette triple terminaison ; c'est ce qui lui fit prendre le parti de substi-tuer le nom d'Egiste à celui de Thelephonte que son heros devoit porter. Il auroit été à souhaiter pour la gloire de cet auteur, & pour celle de son copiste.que l'un eût été aussi scrupuleux dans la conduite de son poëme, & que l'au-tre se sût moins persuadé qu'en imitant jusqu'aux désauts de son modele, il es-faceroit les beautés d'un ouvrage qui durera plus que le sien.





# ACTEURS.

AMASIS, núurpareur de la couronne d'Egypte.

NITOCRIS, Reine d'Egypte, veuve d'Apriès.

SESOSTRIS, fils d'Apriès & de Nitocris.

PHANE'S, favori d'Amasis.

ARTHENICE, fille de Phanès.

CANOPE, confidente de la Reine.

MICERINE, confidente d'Arthenice.

'MENES, gouverneur de Plammenite, fils d'Amalis.

A M M O N, officier de la garde.

GARDES.

La Scene est à Memphis, dans le Palais des Rois d'Egypte.



# AMASIS

TRAGEDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCENE PREMIERES

# PHANE'S.



Amoras qu'avec le jour qui commence de naître,

Amale en ces lieux le dispole à pai

Amaisen ces lieux le dispole à par rolere

Et que de les segrets confiés à ma foi, Ces murs n'ent point encar d'autres témains que moi,

Kij

116

Vertez, Prince; il est tems de vous marquer la place

Place
On yous devez venger le fang de votre race,
Et du grand Apriès vous montrer digne fils.
Vous voyez d'un côté la célebre Memphis;
De l'autre, ces tombeaux & ces plaines fécondes.

Que le Nil enrichit du tribut de ses ondes.
Voici de vos ayeux le superpe palais;
Ce Palais qu'Amasis à rempli de forfaits,
Ces vestiges sacrés, où tout vous représente
D'Apriès votre pere une image sanglante;
Ces colomnes, ces arcs, tes monumens pom-

Insensibles témoins de son sort rigoureux:
C'est la que sans palir, ce monarque intrépide
Se vit enveloppéd une sonte homicides
C'est la qu'abandonné des Dieux & des mottels.

Il tomba sous l'effort de mille bras cruels.
C'est ici qu'artiré par les plaintes funebres
Des esclaves suyant au travers des ténebres,
Le tumulte et la nuit secondant mes desseins,
J'arrachai votre enfance au ser des assassinés;
Tandis que dans les mauxvotre mere absinée;
Sur son époux sanglant, mourante, manimée,
Ne recouvra ses seus que pour envisagers
Canq fils que sur ou marbre en venoit d'égorger.

# SESOSTRIS...

Ah! que par tant d'horreurs mon ame est attendrie!

Que ces tristes objets redoublent ma surie!
Quand pourra Sésostris, secondé par les Dieux;
Achever le dessein qui l'amene en ces lieux?
Phanès, à vos conseils je me laisse conduire.
Par vos soins généreux, c'est peu que je respire,
Et qu'avec Cléophis à mon sort attaché,
Des bords, où par votre ordre il m'a tenu ca-

Je puisse me revoir au sein de ma patrie En état d'appaiser la voix du sang qui crie. C'est peu qu'après trois jours, que comme un inconnu,

Chez vous, hors de Memphis, vous m'avez retenu;

Vous ayiez cette nuit, par votre vigilance, Sur le fils du tyran commencé ma vengeance: Pour l'achever encor, fans exposer mes jours, A quoi votre amitié n'a-t elle point recours? De ce fils inconnu, dont j'ai punt l'au lace, Vous voulez que je prenne & le nom; & la

place; Que son guide immolé, ces gages que je tiens, Pour tromper Amasis soient autant de moyens, Qui m'ouvrant vers son cœur une route assurée, Arrêtent de ses jours la coupable durée. J'écoute avidement; j'admire vos raisons: Mais sévere ennemi des moindres trahisons, Ne puis-je faire aux Dieux ce juste sacrifice, Plutôt par ma valeur que par mon artifice?

# PHANE'S.

Non, Seigneur; pour punir un tyran furieux, Les moyens les plus surs sont les plus glorieux, Rien n'est si dangereux que trop d'impatience; Il faut que la valeur se joigne à la prudence. Dans nos troubles passés, nul autre mieux que

Ne suivit en tous lieux, le destin de son roi. Où serions-nous tous deux, quand il perdit la

Si je n'eusse écouté que ma seule surie?
Foible contre Amass, je me joignis a lui;
Ne pouvant l'accabler, je devins son appui:
Et par-là, de son cœur gagnant la confiance.
J'ai su vous préparer une illustre vengeance.
Déja pour ce dessein je viens de m'assurer
De tous ceux qui pour nous se peuvent déclarer.
Les prêtres de nos Dieux lgur ont donné l'exem-

Ils ont même caché dans le fond de leur temple Des foldats qu'en secret j'ai conduits dans Menaphis.

phis.

J'ai fait plus. A leurs yeur j'ai montré Cleophis.

Qui fans vous découvrir, pour redoubler leur zele,

A de votre retour répandu la nouvelle.

Tous les cœurs sont pour vous ; & maître de ces lieux.

Aussitot que la nuit obscurcira les cieux,
De nos braves amis, marchant à votre suite,
Jusqu'au lit du tyran je conduirai l'élite:
Là, tout vous est permis; vous n'aurez qu'à
frapper.

Surpris de toutes parts, il ne peut échapper: C'elten vain qu'agité des troubles formidables Qu'impriment les remords dans le cœur des coupables,

De ce vaste palais, parcourant les détours, Il croit tromper les bras armés contre ses jours, C'est là qu'au moindre bruit, craignant sa derniere heure.

En cent lieux différens il change sa demeure si Et que plus malheureux que ses moindres sujets, il chèrche le sommeil, qu'il ne trouve jamais. Autour de son palais une garde empressée, De piques et de dards est toujours hérissée. Et prêt d'immoler sont à ses premiers soupcons; De tout ce qui l'approche, il craine les trahisons.

Ainfi, jusqu'à tantôt gardez-vous d'entreprendre.

Voici le tems propice où je lui puis apprendre

Qu'un étranger sans suite, arrivé d'aujour d'hui,

D'un secret important ne veut s'ouvrir qu'à lui.

Attendez-nous.

# SESOSTRIS.

Phanès, voyons plutôt ma mere.

# PHANE'S.

La reine? O Dieux! Seigneur, que prétendezvous faire?

Ignorez-vous le soin qu'on prend à la garder? Sans l'ordre du tyran, nul ne peut l'aborder. Ma fille, dont le cœur pour elle s'intéresse, La voyoit autrefois, & flattoit fa tristesse: Il sembloit qu'il eut peine à souffrir son aspect; Il fallut l'éloigner pour n'être pas suspect. De ferrmes, de soldats à toute heure entourée, Du temple seulement on lui permet l'entrée, Où demandant aux Dieux la fin de ses malheurs, Son offrande ordinaire est celle de ses pleurs. Mais loin de vous trahir, le ciel vous favorise. Si sa vue aujourd'hui vous eur été permise, C'étoit tout hazarder que de vous découvrir ; Ses transports suffisoient pour vous faire périr. Vous écouterez mieux la voix de la nature, Quand vous aurez vengé votre commune injure.

SESOSTRIS.

# SESOSTRIS.

Hé bien, Phanès, allez, ne perdez plus de tems;

Achevez de me rendre un trône que j'attends, Pour me voir en état de vous rendre justice, Et d'en faire un hommage aux charmes d'Arthenice.

# PHANE'S.

Ma fille! Hé quoi, Seigneur, par un servile espoir,

Croyez-vous m'exciter à faire mon devoir?

Ah! si de mes travaux conservant la mémoire,

Vous estimez mon sang digne de cette gloire,

Pour me forcer, sans honte, à vous tout accorder.

Regnez, foyez mon Roi pour me le commander.

# SCENEIL

# SESOSTRIS feul.

L sort; & le tyran va paroître à ma vûe! Je sens à son approche une horreur imprévûe: Je sens que cette idée éloigne de mon cœur Tout autre mouvement que ceux de ma fureur.

Tome II.



O vous, de mes ayeux demeure magnifique, Affervie à regret fous un joug tyrannique, Palais; qu'après la mort du plus grand de vos rois.

Ma mere le les pleurs a lave tant de fois!
Par votte cher aspect, pour ce fameux ouvrage,
Excitez mes transports, redoublez mon cou-

rage.

Et vous, de qui le sang empreint de toutes parts Se vient offrir encore à mes tristes regards; Manes de mes parens, qui demandez ven-

geance,

Mon ardeur est égale à votre impatience.

Vous m'avez déja vu, plein d'un juste courrour;
Sur le fils su tyran porter mes premiers coups:
Mais ce n'est point assez qu'il ait cessé de vivre;
Me voici dans ces lieux, son pere va le suivre.

Je ure par ce ser, qu'aussitôt que la nuit
Aura chassé des cieux ce slambeau qui nous luit,

Par le sang d'Amosis j'appaiserei vos ombres,

Ou je vous rejoindrai dans les royaumes sombles, i

# SCENEIII

# AMASIS, SESOSTRIS,

PHANÈS, Gardes.

# AMASIS à Phanès,

Uel est cer etranger qui demande à me

Que veut-il ? d'où vient-il ? n'as-tu pu le savoir

# PHANE'S.

Non, Seigneur, il ne veut s'expliquer qu'à vousmême.

Le voici.

# AMASIS.

Quel trouble, à son abord es éleve dans mon coeur!
Approchez, étranger que voulez-vous;

# SESOSTRES.

Souffrez que je vous rende une dernière leure, Qu'à Ladice, en vos mains, j'ai promis de re-

# AMASIS.

J'en reconnois encore & les traits & le sein. Que veut-elle ? Lisons, & sachons son dessein. (11 lit.)

Votre amoun pour la reine, & wes desseins pour elle.

De vos états, Seigneur, m'ent jadis fait fortir; Mais du moins en perdam un époux infidele, A perdre encore un fils je ne puis confentir.

Aujourd'hui que le sort, pour vous combler de

Par mon trépas enfin dégage votre foi , N'étendez point l'horreur que vous eutes pour moi .

Sur ce fils que je vous renvoie: LADICE. Ah I quels transports m'agitent à la fois!

Pfammenire! mon fils! est-ce vous que je vois?
Vous que sur un soupçon conçu par votre mere,
A retent quinze ans une terre étrangere?

SESOSTRIS.

C'est moi-même, Seigneur, & le sort m'est

Qui me permetenfin de m'approcher de vous.

A M A S I S.

Mais d'où vient que Menès n'est point à votre

#### SESOSTRIS.

Seigneur, il ne vit plus : chargé d'ans & de foins,

Mes yeux de son trépas ont été les témoins.

# AMASIS.

Quoi! Ladice en vos mains n'a point mis d'autre gage ?

## SESOSTRIS.

Seigneur, si mon récit vous donne quelqu'ombrage;

Si ces lettres d'ailleurs sont peu dignes de foi, Ce fer & cet anneau vous parleront pour moi.

## AMASIS.

Donnez. Ciel! il est vrai; c'est la marque sincere

Qu'eur jadis de ma foi Ladice votre mere.

Mais ce n'est point le fer dont sut armé mon
fils.

#### SESOSTRIS.

Non, Seigneur; c'est celui que portoit Sesoftris.

#### AMASIS.

Selostris ?

# SESOSTRIS.

Oui, d'un lang fatal à ma patrie, l'ai dans mon ennemi lurmonté la furie; L iij

# AMASIS,

Et voici devant vous le garant de sa mort.

1.26

# AMASIS.

Hé! comment worre bras a-t-il fini son fort?

# SESOSTRIS.

Assez près de ces murs, par un avis fidele, Du chemin qu'il prenoit ayant eu la nouvellé, J'ai voulu que mon pere, en entrant dans Memphis,

Ent lieu de s'applaudir du retour de son fils. Je l'attens au passage, & je le vois paroître: Il ne démentoit point le lang qui le fit naître ;

L'infolence & l'orgueil paroiffent dans fon port. Notre âge, je l'avone, avoir quelque rapport;

Mais mon cœur aux vertus instruit par sa naiffance,

N'avoit avec le sien aucune ressemblance, Je le joins; je me nomme: il s'arrête, & sou-

dain

Il venoit m'aborder les armes à la main ; Quand un vieux gouverneur chargé de la conduite.

Croyant par quelqu'effort rallentir ma pourfuite,

Me force à le punir de sa témérité. Son maître, à cet objet, de fureur agité, En redouble pour moi sa haine impérueuse.

La victoire entre nous flotte long-tems doitenſe.

Mais enfin, indigné contre un lang odieux.

Qu'a proscrit des long tems la justice des Dieux,

Sous mes coups redoublés je le vois qui succombe:

Il recule; j'avance; il se debat; il tombe. Là, foulant à mes pieds son orgueil abattu, D'une indigne pisié j'afframenis ma vertu; Et de ses slancs ouverts, son ame sugitive S'envole avec un cri sur l'infernale rive.

A MASIS.

Als! que certe vistaire, se vocre heureux remun, Secondent les desseins que je forase en ce jour! Dieux! que par ce récit ma joie est redoublée!. Quel plaisir de montrer à l'Egypte assemblée Un fils victorieux que le ciel m'a rendu; Un fils plus sauheité qu'il n'ésqit actendu; Le dont en arrivant, la valeur salutaire. Assure la coutonne & les jours de son pere! Allez vous reposer, tandis que sans témoins A combler votre espoir je vais donner mes soins. Je ne veux ni grandeur, ni gloire, ni fortune, Qu'entre nous desormais je ne rende commune. Vous verrez mon amour par mon empresse.

Gardes, menez ce prince à mon appartement; Et que par vos respects, par votre obcissance; On ne mette entre nous aucune différence.

À Sesestris. Allez, dans un moment je vous rejoins.

L iiij

# SCENEIV. AMASIS, PHANES,

# AMASIS.

Approche, & viens savoir les secrets de ton roi,
Phanès. Voici le jour qu'un heureux hymenée
Va, selon mes souhaits, sixer ma destinée
Aux yeux de mes sujets que je sais assembler.

## PHANE'S.

Ah! Seigneur, pour vos jours vous me faites trembler.

Quoi ! vous fongez encore à l'hymen de la

Si le tems, ni vos soins, n'ont pu calmer sa haine,

Croyez-vous lui trouver un esprit plus soumis, Lorsqu'elle va savoir le meurtre de son fils? Ignorez-vous, Seigneur, en voulant la contraindre.

Combien dans sa vengeance une semme est à craindre

Et que le nom d'époux, dans ses embrassemens, Loin de vous dérober à ses ressentimens, Ne feroit qu'enhardir sa main desespérée A vous porter au cœur une atteinte assurée à

## AMASIS.

Qu'avec ravissement j'écoute tes avis !

Je me suis déja dit tout ce que tu me dis,

Phanès ; & ma puissance est assez affermie,

Sans mettre dans mon lit cette siere ennemie.

Les Dieux m'ont mis au trône, il faut m'y

maintenir.

Puisque c'est leur ouvrage, il faut le soutenir.

Par les soins que je prens à défendre ma vie,
Leur gloire attend de moi que je les justifie.
Cependant, t'avourai-je une soule d'ennuis
Qui ne sortent jamais de la place où je suis?
J'ai monté par le meurtre à ce dégrésuprême;
Un autre, à mon exemple, en peut faire de même:

ll est toujours quelqu'un qui cherche à nous trahir;

Et plus on est puissant, plus on se fait hair. Voilà ce que je crains: voilà ce qui me trouble. En redoublant mes soins, mon desespoir redouble.

Je crois ne voir partout que des piéges secrets; Que des traîtres cachés au fond de ce palais. Je prens pour assassins tout ce qui m'environne; Nul ne peut m'approcher que je ne le soupgonne; Mon fils même, ce fils qui vient de triompher D'un monstre qu'en naissant je ne pus étouffer, N'a pu se garantir de ma terreur secrette. J'ai senti dans mon cœur la nature muette; Et s'il ne m'eût remis ces gages de sa foi, Je frémis de l'accueil qu'il eût reçu de moi. Toi même, a qui je dois la moitié de ma gloire, Toi qui vins consirmer ma derniere victoire, Ne sachant quesquesois par où j'ai mérité Ces effets surprenans de ta sidélité, De ton pouvoir trop grand mon ame est allar-

mée.
Je te vois à chéri du peuple & de l'armée,
Que le rang de ministre où ma faveur t'a mis,
Releve de l'Egypte, & non pas d'Amass.
Contre un sujet suspect je sais ce qu'on peut

faire:

Cependant: je te crois & fidele & sincere.

Mais pour n'avoir plus lieu de douter de ta soi,
Par de si forts liens je veux t'unir a moi,
Que ton ambition n'ait plus rien à prétendre.
Estsin, je suis ton roi, je veux être ton gendre.

PHANE'S.

Seigneur ....

# AMASIS.

Pour m'acquitter de ce que je te doi.
Il faut que je te force à tenir tout de moi.

Il faut que mon bonheur fasse ra récompense; Que ta fisse, en un mot... La voici qui s'avance;

# PHANE'S.

Ciel! qu'est-se que je vois i ma fille dans ses lieux!

# 

# SCENEV. AMASIS, PHANES, ARTHENICE,

MICERINE.

# AMAS.IS.

V Enez voir les effets du pouvoir de vos yeux; Et savoir les raisons qui vous ont arrachée De l'indigne retraite où vous ériez cachée. Je veux vous faire un sort digne de vos appas ; Un sort que votre sang ne vous promettoit pas ; Et pour vous consirmer cette heureuse nouvelle,

Autrône de l'Egypte Amasis vous appelle.

Avant la fin du jour, pour ce neuel selemnes s.

Préparez-vous ensemble à me suivre à l'autel;

Et pour tant de bontés, qui devroient vous confondre,

A l'honneur de mon choix ne songez qu'à répondre.

Adieu.

# SCENE VI. PHANÈS, ARTHENICE, MICERINE.

PHANES.

Trouve-t-il à le suivre un esprit résolu?

#### ARTHENICE.

C'est à vous d'ordonner; le roi, ni la puissance, Ne sauroit me soustraire à votre obéissance.

PHANE'S.

La couronne pour vous a-t-elle des appas ?

#### ARTHENICE.

Je fens que son éclat ne m'éblouiroit pas ; Et le rang qu'en ces lieux votre vertu vous donne

Rermet à votre sang l'espoir d'une couronne.

#### PHANE'S.

Mais s'il faut qu'Amalis devienne votre époux, Ma fille, en quelle estime est-il auprès de vous?

# ARTHENICE.

De les crimes, Seigneur, qui comblent la mefure,

Vous m'avez fait cent fois la sanglante peinture; Et s'il faut que mon cœur se découvre à vos

yeur,

Tel que sans artifice il se fait voir aux Dieux,
Yous avez tout pouvoir sur le sort d'Arthenice;
Mais si vous m'imposez un si dur sacrifice,
Je ne vous réponds pas que ce cœur gémissant.
Ne souffre aucune peine en vous obéissant,
Ni que d'un sceptre offert je puisse être charmée,

Quand il vient d'une main au meurtre accou-

rumće.

# PHANE'S.

Ma fille, embrassez - moi: que cet aveu m'est doux!

Voilà les sentintens que j'attendois de vons.

Contre un tyran chargé de la haine publique,
Gardez, sans le montrer, cer orgueil héroïque;
Pour vous soustraire au joug qu'il veut vous im-

poler,

Par un chemin nouveau je fais tout disposer;
l'en attends pour tous deux une gloire éclatante,
lt si l'événement répond à mon attente;
lépérez d'une main plus digné de regner;
Les biens que vos vertus vous feront dédaigner.

De tout avec le tems vous serez mieux instruite: Adieu... De votre sort laissez-moi la conduite; Et quoi que l'on propose à votre vanité, Craignez de faire un choix sans mon autorité.

# SCENE VII

# ARTHENICE, MICERINE,

# ARTHENICE.

O Ciel! qu'ai-je entendu, jurs chere Micérine? Quoi, Madame-!

# ARTHENICE.

Amalis me prélènte & foir qu'on me riestine!

Amalis me prélènte & foir trône & fa foi:

La reine a pour fon fils « veut « allurer de moi ;

Et mon pere, à cas, yeut « viene de me faire entendre

Qu'à son choix sealement je sois prête à me

Sa bouche vient trop tard mointpener cette loi; Mon cours stout about about a madepend plus de

#### MICERINE.

Cetaveu me surprend. Qu'est devenu, Madame, Cetranquille repos qui regnoit dans votre ame? Quel charme, ou quel chagrin a pû vous en priver?

ARTHENICE.

Un étranger . . . .

MICERINE.

Hć bien !

ARTHENICE.

Je ne puis achéver.

# MICERINE.

Quoi! celui qu'on a vu dans notre folitude, Auroit-il part, Madame, à votre inquietude, Luiqui, par votre pere envoyé parmi nous, Durant trois jours a peine a paru devant vous, Etqui, le dérobaht aux yeux de tout le monde, Partituier en secret dans une nuit profonde?

# ARTHENICE.

C'est remême inconnu. Pour mon repos, hélas! Autant qu'il le idevoit il ne se cacha pas. le le vis; j'en nougis; mon ame en sut émue; Et pour quelques momens qu'il parut à ma vue, le sens bien que mon cour en a reçu des traits, Que l'absence de le tems n'essacront jausais;

Que dis-je? ce matin je devançois l'aurore; Pour goûter la douceur de le revoir encore : Quel trouble à mon réveil n'ai-je point ressenti Sans m'apprendre son sort, j'apprends qu'il e

parti:

Et soudain dans ces murs, dont j'étois exilée,
Par un ordre du roi je me vois rappellée.

Alors, je l'avoûrai, j'ai repris quelqu'espoir;
J'ai cru que dans Memphis je pourrois le revoi

A ce brûlant desir je m'abandonne toute; Et d'un œil attentif j'en parcourois la route, Quand ces deux malheureux, sur la terre éten

dus, Ont redonné l'allarme à mes sens éperdus. J'ai vu dans le premier quelque reste de vie : Son âge vénérable a mon ame attendrie.

Mais tandis qu'immobile & fourd à mes dess Sa voix, pour s'exprimer, n'avoit que des soupirs :

Combien, pleine d'horreur & de crainte glacée, Vers l'autre pâle & mort, je m'étois avancée! Combien en l'abordant je détournois les yeux l Je ne l'ai point connu; j'en ai beni les Dieux. Ma pitié feulement s'est bornée à lui rendre Ce qu'après le trépas tout mortel doit attendres Tandis qu'au lieu voisin que nous avions quitté,

Le vieillard par ton ordre avoit été porté. Enfin , de ma frayeur à peine revenue , Me voici dans ces murs , où j'étois attendue.

Je

Je n'y vois point celui que cherchoient mes fouhaits,

Et je dois souhaiter de ne l'y voir jamais. Bannissons de mon cœur cette idée importune; Et remettant aux Dieux le soin de ma fortune, Allons, pour dissiper le desordre où je suis, Au pied de leurs autels l'oublier... si je puis.

# Fin du premier Acte.





# ACTEIL

# SCENE PREMIERE. NITOCRIS, CANOPE.

# CANOPE.

Q Uoi! des vives douleurs où vous étiez en proie,

Peut-on passer si vite à cet excès de joie, Madame? & se peut-il qu'un si grand changement

Soit l'ouvrage d'un jour, ou plutôt d'un mo-

Croirai-je que le ciel, une fois pitoyable,
Ait daigné vous montrer un regard favorable?
Quel préfage du temple avez-vous apporté?
Ne puis-je prendre part à cette nouveauté?
Un moment avec moi cessez de vous contraindre:

Madame, dans ces lieux yous n'avez rien à craindre:

C'est ici qu'Amasis doir venir vous parler.
Vos gardes sont sornis pour ne vous point troubler:

Celles que parmi nous les présens ont gagnées, De ves yeux, per respect, se tiennent éloignées » Et mon zele pour vous a trop bien éclaté:, Pour vous laisset douver de ma fidélité.

# NITOCRIS.

l'aurois tort d'en douter, ô ma chere Canope ? Il fant bien qu'à tes yeux mon coeur se développe ;

Dans mes longs déplaisirs, pourrois-en soupconner

Qu'aquelque joie encore il pût s'abandonner?
Voici le jour heureux qui va finir mes peines,
l'ai reçu de mon fils des nouvelles certaines.
Le bruit de fon retour en ces lieux répandu,
A frappé ce maxin mon esprir épesdu;
Expour sendre le ciel à mes defars propice,
l'ai couru dans le temple offrir un facrifice,
Là, j'ai sait informer de mon intention
L'interprète absolu de la religion;
Le feul qui des tyrane balançant la puissance,
Ait de quoi réprimer leur injuste licence.
A peine a-t il paru; que son angulte aspect
A rempli rous les cœurs de craime & de sespecti
De soos mes surveillans il m'a débarrasse;
l'ai marché sur ses pas; je me suissavancée;

Dans un lieu qu'au filence on avoit confacré; Lieu que l'altre du jour n'a jamais pénétré, Où la divinité que l'Egypte y révere, Se voit au sombre éclat d'une pâle lumiere. C'est alors qu'embrassant le marbre de ses pieds.

Après que de mes pleurs ils ont été noyés,
Et que ma voix éteinte & mal articulée,
Au secours de mon fils l'a cent sois appellée:
J'ai sent tout à coup un changement soudain;
Un espoir inconnu s'est glissé dans mon sein.
La slamme du bucher s'est d'abord allumée;
Elle a brillé dans l'air sans pousser de fumée:
La victime aussition présentée à l'autel,
N'a point, en gémissant, reçu le coup mortel;
Et le prêtre attentif à ce pieux office,
N'a rien vu dans ses slancs qui ne me sût propice;

D'une sainte fureur en même tems épris, Reine, rends, m'a-t-il dit, le calme à tes es-

prits ;

Ton fils est en ces lieux: avec la tyrannie,
Avant la fin du jour ta misere est sinie.

Il triomphe; tout fuit, tout cede à son effort;
Le tyran va tomber; il expire; il est mort.

Il dit; & me quittant après cette réponse,
Dans un antre opposé je le vois qui s'enfonce;
Et moi pleine de joie, & d'un esprit content,
Je reviens dans le temple oùma garde m'attend.

Mais je reviens à peine, ô comble d'allegresse! Que des Dieux tout-puissans j'éprouve la promesse;

Et pour me confirmer le retour de mon fils, En rentrant au palais j'ai vu....

. CANOPE.

Qui ?

#### NITOCRIS.

Cleophis,

# CANOPE.

Lui qui de votre fils, avec des soins sideles, Vous venoit autresois apporter des nouvelles; Mais qui depuis le jour, que pour armer ce fils; Le fer de votre époux en ses mains sur remis; Ce fer que vous gardiez dans ses jeunes années, Pour relever un jour vos tristes destinées, Dans les murs de Memphis ne s'étoit plus fait voir.

Et dont même vos soins n'avoient pu rien savoir ?

# NITOCRIS.

Cest lui-même. Et d'abord que je l'ai vu parofitre,

Mes yeux, après dix ans, n'ont pu le méconnoître.

ll n'a pu me parler ; mais ses regards contens : M'ont assez confirmé le bonheur que j'attens. Mon fils revient, Carrope, au secours de sa mere:

Il va perdre Amass; il va venger son pere.

Dienx, avec quelle ardeur je compte les momens

Où je pourrai jouir de ses embrassemens!

Je crois déja le voir au rang de ses ancètres,

Et le Nil retourné sous les loix de ses maîtres.

Déja je m'abandonne aux transports les plus
doux....

# CANOPE.

Que faires-vous ? ah, ciel ! le syran vient à wus.

# SCENEIL

AMASIS, NITOCRIS,

CANOPE, Gardes.

#### AMASIS.

Puis-je favoir de vous ce que je dois attendre Des decrets immortels que vous venez d'entendre,

Modame? Et si les Dieux consultés sur mon sort, Vous ont promis au temple ou ma vie ou ma mort?

#### NITOCRIS.

Pour apprendre des Dieux les volontés suprè-

Vous n'avez pas besoin qu'ils s'expliquent euxmêmes.

Voyez par quels forfaits vous êtes couronné, Et vous saurez le sort qui vous est destiné.

#### AMASIS.

Je sais bien plus: je sais que dans un facrifice, Quelque figne trompeur vous a paru propice; Que le prêtre à vos vocax a promis mon trépas.

Madame, sur ce point je ne vous presse pas;
Votre joie en sortant, de chacun remarquée,
Pour m'informer de tout s'est assez expliquée.
Mais je voudrois savoir quel est cer étranger
Que vos yeux, en rentrant, viennent d'envisager.

Pourquoi tout ce matin vous a t-il actendue ?

# NITOCRIS.

Quoi donc ! Quel étranger s'eft offert à ma vue ?

#### AMASIS.

A mes soins vigilans rien ne peut échapper; Et j'ai partout des yeux que l'on ne peut tromper. Que vouloient vos regards attachés l'un sur l'ant tre?

Quel étoit son dessein ? Quel peut être le vôtre?

# N1TOCRIS.

Si j'ai quelques secrets que je veuille cacher, Pensez-vous de mon sein les pouvoir arracher? A l'artissee encore ajoûtez les menaces; Mon cœur s'est endurci par toutes ses disgraces; Et quelqu'autre malheur qui puisse m'accabler, Vous saurez mes secrets, quand je pourrai trembler.

#### AMASIS.

Tremblez donc; car vos yeux m'en ont plus fait comprendre,

Que vos discours ici ne m'en sauroient appren-

dre.

C'est donc cet imposteur, qui jusques dans ma

De votre fils, Madame, a semé le retour, Et qui, par le secours de ce bruit téméraire, A trouvé, sans effort, le secret de vous plaire? Je ne m'étonne plus, après de tels projets, Qu'on l'ait vu si matin aux portes du palais. Il cherchoit à vous voir : vous le cherchiez peutêtre :

Votre ame s'est émue en le voyant paroître : Vos regards & les siens se trouvant à la fois, Ont fait également l'office de la voix ;

Et

Et de ces confidens, le rapport peu fidele Vous a de mon malheur confirmé la nouvelle, Que toujours Sesostris est prêt à m'immoler:

#### NITOCRIS.

Oui, tyran, il est vrai; c'est trop dissimuler. Je vois que tu sais tout: ta politique infame N'épargne aucun moyen pour lire dans mon ame.

Je vois que mes discours te sont tous racontés; Qu'on observe mes yeux; que mes pas sont comptés;

Et par une rigueur qui n'eut jamais d'exemple, On t'apprend juiqu'aux vœux que je fais dans le temple.

Mais dans mon triste sort, j'espere toutefois Que je n'ai pas long-tems à gémir sous tes loix; Egalement hai du ciel & de la terre,

Tu ne peux éviter le fer ou le tonnerre.

Les Dieux, à mon lecours, ont amené mon fils; Son nom est cher encore aux peuples de Memphis.

Tout le monde se hair, & tout le favorise;
Tous suivront un partique le ciel autorise.
De son courage ardent à punir tes forfaits,
Chaque moment qui suit avance les effets;
Chaque moment ne fait que remplir l'intervale

Qui t'éloignoit encor de ton heure fatale, Teme II.

# AMASAS.

Peut-être aurois-je à craindre un pareil attentae. Si de l'exécuter il étoit en état; Mais ma vie aujourd'hui n'est pas bien hazardée,

Si ce n'est que sur lui que ma perte est fondée.

# - NITOCRIS.

Hé! qui peut arrêter son généreux effort? Dis, qui peut l'empêcher de t'immoler?

# AMASIS.

Sa more

# NITOCRIS.

Mon fils est mort?

# AMASIS.

Conduit par la noire furie, Il venoit dans cas murs pour m'arracher la vie, Lorsqu'un bras triomphant, envoyé par le Dieux,

L'a privé pour jamais de la clarté des cieux.

# NITOCRIS.

Non, je ne le crois point; la celeste puissance Ne trahit point ainsi les vœux de Finnocence: Moi-même j'en ai vû des signes assurés.

# AMASIS.

Si vous n'en croyen rien, d'où vient que vos

# NITOCRES.

Auprès de mon tyran, puis-je être fant allere mes,

Er parler de mon fils fans répandre des larmes ? Mais comment, qui t'a dit, d'où fais-tu qu'il est mort?

# AMAS INC. ......

Celui qui l'a vaincu m'en a fait le rapport.

NITOCRIS.

O ciel i

# AMASIS

N'en doutez point, je le sai de lui-même: Il est dans mon palais; & ma joic est extrême, De pouvoir vous montrer l'auteur de son trépais

# NITOCRI'S.

Quand il me le diroit, je ne le croirois pas.

Je vois que ta frayeur lui dicte ce langage,
Tu crois que pour fortir d'un fi long esclavage,
Au récit de sa mort, sans secours, sans espoir,
Je pourrei en abaisse actualmemonidevoir,
Et que par notre hymen j'arrêterai la foudre
Dont les Dieux, et mon fils, wont se réduire en
poudre:

Mais d'un pareil espoir cesse de te flatter. Adieu. L'orage gronde ; il est prêt d'éclater.

#### AMASIS.

Organilleuse, cremblez; c'est far vous qu'il vafondre.

Qu'on appelle mon fils ; qu'il vienne la confondre :

Qu'il me suive.

# SCENE III.

# AMASIS, PHANÈS, Gardes.

# PHANES.

Bigneur, gardez-vous de sortir ; Guien veut à vos jours. Je viens vous avertir Qu'aux portes du palais, un infolent murmure Vous ose, avec le prince, acccuser d'imposture; Et que de Sesostris publiant le retour, On s'obstine à nier qu'il ait perdu le jour.

# , A M A, S I,S,

Hé! qui peut à monpeuple inspirer cette au-

Estace cet inconnu qu'on avit dans la place ?

P.H.A.N.E'S.

Oui, Seigneur, cest lui-même,

### AMASIS.

. Et l'on ne l'a pas pris ?

Courez, gardes....

# P. H. A.N. E'S. 12 . 14 "

Seigneur, rassurez vos esprits: Se voyant découvert; il à cru que la fuite Pourroit le garantir d'une juste poursuite; Mais j'ai partout des bras qu'il ne peut éviter. Mes ordres sont donnés pour le faire arrêter; Et bientôt de sa bouche apprenant ses complices.

Vous le ferez dédire au milieu des supplices.

# AMAŠIS.

Ah! c'est mettre le comble à ce que je te doi! Dispose, ordonne, agis; je m'abandonne à toi. Va, cours.... Que de Memphis les portes soient fermées.

Disperse où tu voudras mes légions armées:
N'épargne rien surtout pour l'amener ici.
Tandis qu'avec mon fils je vais... Mais le voici.



# SCENE IV.

# AMASIS, SESOSTRIS,

Gardes.

# AMASIS.

Viens me tirer, mon fils, d'une peine mortelle:

On seme parmi nous une étrange nouveile; On dir que Sesostris n'a point fini ses jours.

SESOSTRIS.

Hé | qui peut vous tenir de semblables discours?

# AMASIS.

Un traître, un inconnu, par ce bruit qui m'outrage,

Du peuple contre nous excire le courage, Et la reine, à mes yeux, vient de le soutenir. Il faut les détromper avant de les punir. Pour lui, dans un moment j'espere le confondre. Il fuit; mais de sa prise on vient de me répon-

dre:
On le cherche partout; il ne peut aller loin.

SESOSTRIS.

Quoi, Seigneur ?....

# AMASIS.

Oui, Phanès s'est chargé de ce soin.
Pour la reine, ce jour va m'en faire justice:
Mais avant que ma haine ordonne son supplice s
Avant de l'immoler, je veux que son rapport
Confirme aux yeux de tous, ta missance et ton
sort.

SESOSTRIS,

La reine

# AMASIS.

Pour finir de semblables murmures,
De la mort de son fils je seux que tu l'assures;
Que tu fasse briller un moment à ses yeux
Ceser, de ta victoire instrument glorieux;
Et que, par cet objet confirmant la disgrate,
Nous la sorcions d'aller au milieu de la place,
Pour y dire este même au peuple de Memphis,
Que ton bras a vaincu le desnier de ses fils.

# SESOSTRIS.

Moi, pour lettreonfirmer margloise & ma naiffance,

D'un lemblable détour implorer l'affiltance?
Non, nost à pour détromper les espries abusés,
Et réunir pour moi tous les coeurs divilés,
Commandes qu'avec vous je paroisse à leur vue,
Ernon devant les yeux d'une mere éperdue,
Qui n'a que trop sousser, de ses autres malhours,
Sun que du monaven; de ses douleurs,
N iiii

#### AMASIS.

Quoi! toi, qui de son fils n'a pas craint les approches,

D'une femme en fureur tu craindrois les reproches ?

Trouverai-je ton cœur plus foible que ton bras ?
Je le veux, il suffit; ne me replique pas;
Ta résistance ici deviendroit inutile.
Allez, gardes....

# SCENE V.

AMASIS, SESOSTRIS, ARTHENICE, MICERINE,

Gardes.

# ARTHENICE.

S Eigneur 1 où leta mon alyle? Quel spectacle cruel pour mes yeux étonnés? Vos sujets contre moi se sont tous murinés. A peine je sortois, qu'ils m'ont environnée : Les uns, de ma naissance ont maudit la journée; D'autres plus insolens, d'une profane main, Du temple & des autels m'ont fermie le che main, Et poussant de longs cris qui menaçoient ma vie

Aux portes du palais leur foule m'a suivie. Ils ne sauroient souffrir, d'une commune voix, Que le sang d'un sujet leur impose des loix, Tandis que de leur roi, la veuve infortunce Acheve dans les sers sa triste destince. Ils n'impurent qu'à moi les maux qu'elle a souf-

ferts;

Et si dans un moment vous ne brisez ses fers

Pour l'attacher à vous par un nœud légitime,

Yous me couronnerez pour être leur victime.

SESOSTRIS.

Qu'entens-je ?

# AMASIS.

Quoi ! ce peuple affervi sous mes loix A la témérité de condamner mon choix? Il brave jusques-là ma grandeur souveraine ? Allons, mon fils; avant qu'on appelle la reine à Allons nous présenter à ces audacieux...

#### ARTHENICE.

Que vois-je? Lui, Seigneur, votre fils? Justes
Dieux!

# AMASIS.

Oui, c'est l'unique fruit d'un premier hymenée. Je vais celmet les bruits qui vous ont étonnée, Et forcet ces mutins, dignes de mon controux, A ne plus voir ici d'autre reine que vous.

(Il sem va.)

# SESOSTRIS.

J'ajoûterai, Madame, avec un cœux fincere, Qu'on ne peut mieux remplir la place de ma mere:

Je brûle également que vous donniez des loix Sur un trône où le sang me donne quelques droits;

Et pour vous confirmer le grand titre de acine, Vous verrez s'il est rien que mon bras n'entreprenne.

# SCENEVI

# ARTHENICE, MICERINE,

# ARTHENICE.

O Uelle surprise, o ciel ! quel abord imprevu !

Où suis-je? qu'a-t-on dit? qu'ai-je out!? qu'ai-je

Dércer événement, que four-il que je croie? Estre aus allusion que le sommelt m'envoie ?! Celui qui de mon cœur avoit troublé la paix;
Celui dont malgré moi je conservois les traits,
Et dont l'éloignement me sembloit si funeste;
Est le fils d'un tyran que mon ame déteste;
Dont le bras tout sanglant se prépare aujourd'hui

A me donner la mort en m'attachant à lui!
O rencontre fatale, & qui me desespere!
Quoi! l'horreur que je sens pour les crimes du pere;

L'effroi dont la promesse agite mes esprits, Ne sauroit un moment s'attacher sur le fils? Quel charme dangereux me surprend & m'arrête?

O ciel! à quels tourmens faut-il que je m'apprête?

Quels combats pour mon cœur! quels troubles à la fois,

Si je veux le hair autant que je le dois?

#### MICERINE.

Hé, pourquel, sans besoin, your montrer si se-

Doit-il être garant des crimes de son pere? Et par mille vertus ne peut-il démentir L'injustice du sort qui l'en a fait sortir?

#### ARTHENICE.

Non, non; quelque vertu qui brille en sa personne, Il est toujours d'un sang que le crime couronne. Phanès qui me défend d'épouser Amass, Ne souffrira jamais que j'écoute son sils. Quoi que pour les tyrans son grand cœur entre-

prenne , Je sai ce qu'en sécret il leur porte de haine ,

Je iai ce qu'en iecret il leur porte de naine, Et qu'il n'est point de mort qu'il n'ose dédai-

gner,

Avant que leur hymen me force de regner;
J'en ai reçu tantôt l'assurance infaillible.
Cependant Amasis, ô souvenir terrible!
Bientôt dans ce palais reviendra me chercher;
A son sort que j'abhorre il voudra m'attacher:
Mais pour rompre l'hymen que son cœur se propose,

Allons revoir mon pere; employons toute

chose;

Et parmi tant de maiux que mon ame ressent, Comme au plus grand de tous, courons au plus pressant.

Fin du second Acte.





# ACTE III

# SCIENE PREMIERE. sesostris, phanes.

PHANE'S.

Le tyran sur les pas viendra savoir l'issue;

Et sans doute avec vous il y seroit venu;

Si ma prudence ailleurs ne l'avoit retenu.

Pour vous, pour nos amis, que de sujets de craindre!

Mais puisque c'en est fait, songez à vous contraindre;

Que notre sort dépend de ce que vous serez, Et que tout est perdu si vous vous déclarez.

### SESOS LRIS.

Hé, comment voulez - vous, qu'auteur de ses allarmes,

Je puisse résister à ses cris, à ses larmes?

AMASIS.

Que j'aie, en la voyant, assez de cruanté, ...

# PHANE'S.

Dieux! voici le péril que j'ai tant redouté.
Seigneur, si Cléophis vient d'exposer sa vie
Pour avoir un moment attendu sa sortie;
Qu'allez-vous devenir, si durant ses regrets,
Vons ne pouvez cacher vos sentimens secrets?
Ah! voyez quels périls suivroient cette imprudence.

Si j'eusse, en ce besoin manqué de prévoyance; Si dans le rems fatal qu'avec empressement, On cherche Cléophis par mon commandement,

Des prêtres d'Osiris la troupe conjurée, N'eût daigné le cacher dans l'enceinte sacrée. Que sa faute, Seigneur, vous fasse ouvrir les yeux!

C'est un avis exprès envoyé par les Dieux, Qui se servent souvent de la chute d'un autre Pour nous faire un exemple à détourner la nôtre.

Profitez du desordre où l'on voit Amasis; De crainte & de courroux tous ses sens soss saiss,

De voir que dans ces murs la proie enveloppée, Est, comme par miraele, à la rage échappée. Tandis que furieux, & surpris & troublé, Par un pouvoir céleste il paroit aveuglé; Frappons; ne cenons plus la perte suspendue, Que la fondre en combant lui dessille la vue: Allons hiner l'effet de ce noble dessein, Et ne vous déclarez que sa tôte à la main.

## SESOSTRIS.

Oui, c'est trop retenir ma juste impatience?

Pourquoi jusqu'à la nuit remente au vengeance?

Vingt fois en le voyant, prêt à me découvrir,

Je me suis vû tenté de le faire périr.

Qu'à feindre fi long-tems un grand cœur a de peine!

Mais enfin , je me livre aux transports de ma

Plus de retardement; il le faut immoler; Et je vais....

# PHANE'S.

Ah, Seigneur! où voulez-vous aller?
Songez-vous qu'en ces lieux sa garde l'environne;

Qu'ils veillent tous ensemble autour de la per-

Des rivages brâlans où commence le jour, A force de bienfaits attirés dans la cour, Accoutumés au lang, nouvris dans le carna-

ge, Ces barbarés du peuple ignorent le lang ige; Et nul, jusqu'à ce jour, n'a connu d'autre voix, Que celle du tytan qui leur donne des loix. Ainsi, si yous suiviez cette funeste envie, Songez qu'en l'immolant, c'est fait de votre vie; Qu'il n'est rien d'assez fort pour vous faire épargner.

Ce n'est pas tout qu'il meure ; il faut vivre , &

regner :

L'immoler & périr, n'est qu'une foible gloire; Pour vaincre, il fauz jouir des fruits de sa victoire.

Dans une heure au plus tard je le hvre en vos mains:

Vous voyez que lui-même avance nos desseins; Qu'il nous ouvre un chemin plus prompt & plus facile.

En sortant de ces murs qui lui servent d'assle.

Laissez-moi le conduire où nos braves amis

Sont prêts d'exécuter tout ce qu'ils m'ont promis s

Où je veux, qu'attiré par l'espoir qui le state, Aux yeux mêmes des Dieux, notre vengeance éclate;

Et qu'au lieu de l'hymen qu'il y croit célébrer, Il y trouve le fer qui le doit massacrer.

# SESOSTRIS.

Hé! c'est là, puisqu'il faut que je vous le révele; C'est là ce qui m'inspire une frayeur mortelle, Yous Yous ne m'aviez pas dit qu'Arthenice aujourd'hui

Dût se voir exposée à ce faral ennui; Et que prête à subir un joug qu'elle appréhende....

#### PHANE'S.

C'est ce qui rend ma joie & plus juste & plus grande;

C'est ce qui doit m'enster d'un généreux or-

gueil,

De voir servir mon sang à creuser son cercueil, Et de pouvoir penser que cet honneur insigne, De vos bontés, Seigneur, la rendra moins indigne.

Mais sur ce grand projet envain nous balan-

çons ;

Le ciel l'achevera si nous le commençons : Je ne crains que la reine ; & votre ame trop tendre . . . .

Ah! Seigneur; de la voir il falloit vous défendre;

Il falloit résister à cet ordre absolu : Vous aviez cent raisons, si vous l'aviez voului

# SESOSTRIS.,

Hé bien, pour dissiper l'esfroi qui vous agite,. Tandis que je le puis, il faut que l'évite. Rentrons.

· 0

Tome II.

Il n'est plus tems, vous devez sui parler; Vous êtes trop avant, Seigneur, pour reculer; Un changement si prompt donneroit trop d'ombrage.

Voyez-la: mais sur vous n'attirez point l'orage; Otez-lui tout espoir; & par un juste effort, De ce fils qu'elle plaint, confirmez-lui la mott: C'est la sauver, qu'aigrir le tourment qui l'ac-

cable;

C'est une piete, que d'être impitoyable. Et moi de mon côté, de peur d'être suspect, Durant cer entrérien, je suirai votre aspect. Songez qu'à chaque instant ces voutes indis-

crettes,
Auront des yeux ouverts sur tout ce que vous faites:

Et qu'au premier regard, prompt à vous décéler :

Il n'est rien que ces murs ne puissent révéler.

J'entends du bruit; on vient : c'est la reine ellemême.

# SESOSTRIS.

Ciel quet accablement: quelle douleur extreme!

Phanès, en quel état paroît-elle à mes yeux?

Ah, barbare! ah, systan!

Que faites-yous? ah; Dieux!

Vous chas phiervé. Seigneur. Je me retire, Songes à vous.

FOR SESOSTRIS.

- Hélas | que hui pourrai-je dire ?

# SCENEII

NITOCRIS, SESOSTRIS,

CANOPE, AMMON.

Gardes.

#### NITOGER IS.

U donc est ce cruel qu'on veut me présenter 1500 T 171

fenter 1 ( ) () T : 11

Qu'il vienne. Qu'attend-il 1 qui le peut arrêter 2

Qu'il vienne m'assurer de mon malheur extre-

AMMON.

Voyez cet étranger, Madame, c'est lui-même.

Quoi! c'est lui?... Many b'eiel! qu'en dois-je présumer 1 II : O I : !!

Plus la vue, en cer lieux, a droit de m'allarmer s O ij Plus je le considere, & plus en sa présence; Je sens que ma douleur a moins de violence; Je sens même pour lui tout mon sang s'émouvoir.

Hé bien! parles; est-ce toi qui viens m'ôter l'espoir?

SESOSTRIS.

Madame ...

NITOCKIS.

Explique-soi : parle fans te contraindre; Mes malheurs sont trop grands pour avoir rien à craindre :

De la mort de mon fils, es-tu coupable, ou non?

SESOSTRIŠ.

Ces éclaircissemens ne sont pas de saison; Yous saurez tout, Madame, en voyant cette tote.

NITOCRIS.

O Dieux! quel est l'objet dont ma vue est frappée ?

Je reconnois ce fer d'un fils infortuné. Perfide, il est donc vral ? tu l'as assassassiné ?

S E S O S T R I S. Ne me demandez point quelle est sa destinée; Vous la voyez, Madame.

NITOCRIS.

O mere: infortunée!

Et vous, Dieux imposteurs, qui flattiez mon ennui,

Est-ce là le secours que j'attendois de lui?

O mon fils! qui l'est crû que ce fer redoutable,

Dont j'attendois la fin de mon sort déplorable; Ce fer dont je t'armai, dût servir quelque jour A me prouver ta mort, & non pas ton retour! Mais comment est-il mort? conte-moi ta victoire;

Eleve de ce meurtre un trophée à 12 gloire. Parle; acheve, cruel, de me percer le cœur.

# SESOSTRIS.

Madame, c'est assez ; je plains votre malheur... Il finira bientôt... Ma présence l'irrite.... I'ai dit ce que j'ai dû vous dire, & je vous quitte.

# NITOCRIS.

Ah, barbare! ah, cruel! arrête, & que ta main ;
De la mere & du fils égale le destin:
Avant que de sortir, mets le comble à ta rage:
Frappe, voilà mon sein; acheve ton ouvrage;
Dans ces slancs malheureux, épuise ton courroux.

Frappe, te disfe.

# SESOSTRIS.

O ciel ! que me proposez-vous!

A M. A. S. I S.

166 A M

Y IT O'CRIS.

Tu foupires, cruel: est-ce à toi de me plaindre?

SES O STRIS.

Ah! c'en est trop; mon cœur ne peut plus se contraindre

Gardes, qu'avec la reme on me laille un instant. Eloignez-vous: Bortez.

SCENEJII

mores calles are is to

NITOCRIS, SESOSTRIS,

PHANES, CANOPE,

AMMON, Gardes.

S Eigneur, on vous attend. Tout est pret dans le temple, & le roi va paroi-

Venez.

SESOSTRIS.

PATNESS

of the standard pas le maire:

Yous favez l'ordre. Allons, il faut me fuivre....

# NITOCRIS.

Hé quọi!

Phanès aussi, Phanès est sans pitié pour moi à Laissez-moi de ce monstre assourir la fusie, , , ,

# PHANE'S.

Madame, mon devoir s'oppose à voire envie ; L'ordre presse. En ces lieux c'est trop vous arrêter ;

Rentrons. \* Dans quels périls alliez - vous nous jetter!

\* Bas on s'en allant.

# SCENE IV.

# NITOGRIS, GANOPE, Gardia,

# NITOCRIS.

VA, ministre insolent, auseur de ma miséré;

Va d'un crime sinoir parager le salaire, Perfide! qui pour prix des honneurs, des bienfaits,

Dont jadis mon époux surpassa tes souhaits ;

Pour prix du rang suprême, où l'hymen de ti fille

Est fait monter un jour ton obscure famille, Préférant l'esclavage à cet illustre espoir, As peut-être vendu ton maître & ton devoir. Mais, où va s'arrêter la douleur qui m'anime, Tandis que l'assassin triomphe de son crime? Par quel charme nouveau, par quel fatal poison A-t-il féduit mes sens, & surpris ma raison? Et par un mouvement que je ne puis connoître, D'où vient que sans horreur je le voyois paroître?

Ah! j'en rougis de honte, & je sens que mon

Se rend en frémissant à toute sa fureur. Ne tardons plus, suivons le transport qui me

guide; Failons tous nos efforts pour perdre ce perfide:

Je sai par quels moyens je pourrai le punir. Allons voir le tyran: mais je le vois venir.



# S-CENE V. AMASIS, NITOCRIS, CANOPE, Gardes.

# NITOCRIS.

A Pproche, & viens jouir du tourment qui m'accable.

Le meurtre de mon fils n'est que trop véritable ;
Mils après les houreurs de mon sort inhumain;
Situivelle qu'anjoute hui jeut monne maimain,
Rappelle ce cruel, dont la noire surie

Triomphe insolemment d'une subelle vie ; l' Consens de l'immoler aux manes de mon sils ; Je notésise plus je résponse a de priza : 17 9 (1

Il m'a ravismon fils se n'examine rien.

Tome II.

#### NITOCRIS.

Lui, ton fils?

AMASIS.

Oui, Madame, & je viens vous apprendre Qu'à remontes au trone il ne faut plus prétendre :

C'en est fait. Toutefois, si vous y consentez, Il netiendra qu'à vous d'éprouver mes bontés; Je mettrai cons mes soins à soubgonvos peintes; Libre dans ce palais, vous n'avez plus de chai-

Vous pouvez, pour pleuren le moir de voure fils, Vous monuen deformais sun peuples de Memphis.

Er parmi les combestix diessés pour nos monars ques

De votre piété lui confeder des marques.
Pour toutes ces faveurs, je n'exige de vous
Qu'un traître, un'imposseur, l'objet de mon
courroux, l'acceptages.

Que le peuple séduit par ses vains artifices., ... Dérobe trop long-temps aux rigneurs des finpplices.

Allez s' dans seur devoir soreez ses de rentres : Avant la sin du jour il faut me le livrer; Ou j'atteste les Dieux que voiré mort certaine

Air defaur de foir lang qu'on refulle à ma fiaine

Vengera le mépris de mon autorité, Et servira d'exemple à la témérité. Obésssez, Madame. Et vous, qu'on se retire.

# SCENEVI. NITOCRIS, CANOPE.

# NITOCRIS.

Q U'entens - je! quelle loi vient-on de me prescrire? Où suis-je? Dois-je croire un si grand change-

ment ?

Tout fuir, tout le disperse à ce commandement ?
Profitons du bonheur que le ciel nous envoie :
A punir les tyrans il faut que je l'emploie :
Allons les immoler, ou périr sous leurs coups.

# CANOPE

Hé! de ce vain projet, quel fruit esperez-vous?
Dérobez-vous plutôt au sort qu'on vous destine.
Dans Thebes, dans Saïs, ou dans Elephantine.
Venez de vos sujets mendier le secours;
Ils vous désendront tous au péril de leurs jours.
Ah! si contre un tyran ils ont eu l'assurance
Désievar Chophis à la moine vengeance;

Quand ils verront en vous la veuve de leur roi, Que ne feront-ils point pour vous prouver leur foi par transfer de la communication de la communic

# CONTRACTOR IT OF CALIFORNIA

En vain de cet espoir tu flattes ma misere;
De mes tristés sujets, que veux-tu que j'espere,
Canope, & quels conseils m'oses-tu proposer?
Aux surens su viran pour rone ils s'opposer?
Tu sais, comme agité d'éternelles allarmes,
Il a pillé leurs Biens; il a sais leurs armes:
Ses ministres sanglans, ou plutôt ses bourreaux,
Ont abattu seins coord spus le poids de leurs
maux;

Et la mort de mon fils; qui détruit leur attente, Va rendre desormais leur chaîne plus pesante. Quels amis d'Apriès viendroient me secourir? Les plus dets d'enir eur sil les a fait mourir; Et le réflet approuvant les functes maximes, Thi fait une vertir de chatun de ses crimess. Ceux même, qui veillant au culte des autels, Devroient donner l'exemple au reste des mortels;

Abusant lachement de leurs saints priviléges, Descendent, pour lui plaite, aux derniers sa criféges;

crifégés s 2 2 1 de la peoples gémis

Entre les Diene schui, paragent leur uncens

Non, non ; je veux moi seule en délivrer la terre.

Au défaut de leurs bras, & même du tonnerre, Je veux seule venger mon époux, mes enfans; Ne laissons point ici les crimes triomphans; Et si nos ennemis me sont cesser de vivre, Du moins dans les enfers sorçons-les de nous

# CANOPE.

Dieux ! que je crains pour vous ce terrible deffein.

# NITOCRIS:

Périsse de mon fils, périsse l'assassin.

Menageons, pour sa mort, les momens qu'on nous laisse.

Yoyons par quels chemins, cherchons par quelle adrelle

In quels tems, en quels lieux je pourrai l'immoler;

Et fuyons des témoins qui pourroient nous troubler.



# SCENE VII. NITOCRIS, ARTHENICE, CANOPE.

# ARTHENICE.

M Adame, dans les maux dont mon ameest atteinte, Ne fachant où porter ni mes pas, ni ma plainte, Vous me voyez tremblante....

# NITOCRÌS.

Arthenice en ces lieux!

Mais, d'où vient la douleur qui paroît dans vos yeux?

De vos sens affligés, quel desordre s'empare?

# A ŘTHENICE.

Ignorez-vous le sort qu'Amasis me prépare? Qu'il m'a mandée ici pour être mon époux, Et me donner des biens qui ne sont dûs qu'à vous?

#### NITO'CRIS.

A vous donner la main, le tyran se dispose ? Hé! que résolvez-vous sur ce qu'il vous propose ?

#### ARTHENICE

Ah! pour fuir cet hymen que je ne puis soussirle, S'il étoit une voie où je pusse courir; S'il étoit un moyen de m'en pouvoir désendre, Au péril de mes jours j'oserois l'entreprendre: Mais seule, sans espoir, sans secours, sans appui, Au milieu de sa cour, que puis-je contre lui? Je comptois sur mon pere, en ce péril extrême. Mais ce qui me consond, c'est mon pere luimeme,

Qui par des sentimens dignes de sa vertu, Relevoit ce matin mon espoir abattu; Qui d'un trône accepté d'une main criminelle, Présentoit à mes yeux l'infamie éternelle; Par un ordre nouveau qui me perce le sein, Du tyran tout à coup approuvant le dessein, A ses seux maintenant il veut que je souscrive, Et dans une heure, au temple il saut que je le suive.

Voyez l'état funeste où me réduit le sort.

## NITOCRIS.

Hé bien, pour en sortir feriez-vous un effort?
Vous sentez-vous le cœur capable de me suivre?

# ARTHENICE.

Je ne crains point la mort ; s'il faut cesser de vivre,

178

Il n'est rien qu'avec vous je ne puisse tent;. Que fant-il faire enfin, Madame?

# NITOCRIS.

M'imiter.

Vous savez qu'à mon fils vous sutes destinée; Et que pour célébrer cet illustre hymenée, De moment en moment j'attendois son retour: Il n'y saut plus songer; il a perdu le jour. Contre son affassin, armons-nous l'une & l'au-

i e ii Takan

S'il échappe à mon bras, qu'il tombe sous le vôtre. La noirceur de son crime est évale entre nous:

La noirceur de son crime est égale entre nous: S'il me ravit un fils, il vous ôte un époux; Et vous devez montrer qu'une pareille injure; Intéresse l'amour autant que la nature.

#### ARTHENICE.

Oui, courons accomplir ce généreux dessein. Mon cœur vous est connu; nommez-moi l'assassin;

Vous verrez s'il est rien qui puisse le défendre.

# NITOCRIS.

C'est le fils du tyran.

# ARTHENICE.

Dieux! que viens-je d'entendre?

# NITOCRIS.

Quoi! déja ce grand cœur commence à s'ébranler,

et dès le premier pas vous semblez reculer?
D'où peut naître, à ce nom, le trouble de votre
ame?

ARTHENICE

Quoi! Madame, c'est lui dont la mort...?

# NITOCRIS.

Oui, Madame.

Et li trop jeune encor pour un si grand projet,
Votre bras chancelant ne s'arme qu'à regret,
Par un autre moyen faisons qu'il s'accomplisses
Unissons contre lui la force & l'artisse.
Invisible en ce lieu j'attendrai l'assassin;
Je ne veux que mon bras pour lui percer le sein.
Chargez-vous seulement d'amener la victime,
Et je répons du coup qui doit punir son crime.

# ARTHENICE.

Mais, Madame, fongez ....

# NITOCRIS.

Ah! c'est trop de raisons: Craignez d'ouvrir mon ame à d'étranges soupcons.

Enfin , si le perfide échappe à ma vengeance , Ma fureur avec lui vous croit d'intelligence ; Et dans les mouvemens d'un si juste courroux, Je ne m'en prendrai plus qu'à votre pere, à vous. Songez-y bien. Adieu.

# SCENE VIII.

ARTHENICE feule.

On en veut à mon pere : on en veut . . . Ah! je tremble.

Courons la prévenir, & chercher les moyens De conserver des jours où j'attache les miens.

Fin du troisième Acte.





# ACTE IV.

# SCENE PREMIERE

SESOSTRIS feel.

Peut-être que cédant à sa douleur amere?
Le cœur gros de soupirs, sans espoir, sans secours,

Elle touche au moment qui va trancher ses

jourș.

Hé : que me servira, que dans mon entreprise,
Par la mort d'Amasis le ciel me savorise,
Si ma mere, tombant dans l'éternelle nuit,
Du succès que j'attens va me ravir le fruit?
O Dieux ! pour l'achever, que n'ai-je point à
craindre?

L'empressement d'agir, l'horreur de me con-

traindre :

Le tyran qui prétend, dans le temple, à mes yeux,

Allumer le flambeau d'un hymen odieux:

Tant de troubles mortels, tant d'affreuses ima-

Semblent à mes desseins de si tristes présages, Que mon cœur agité d'une prompte terreur, Se remplit, malgré moi, d'une secrette horreur: De noirs préssentimens étonnent ma constance....

# SCENĖIL

SESOSTRIS, NITO CRIS d'un côte du theâtre, un poignard à la main,

AMASIS, de l'autre côté.

NITOCRIS d'un côté du theâtre.

I L est seul, avançons. Ciel, soutiens ma vengeance.

SESOSTRIS.

O patrie! 6 devoir! nature! amour! hélas!

NITOCRIS veniant le frapper. Prenons ce tems propice. An i traître, tu mourras.

# AMASIS lui retenant le bras.

Arrête, malheureuse.

NITOCRIS.

O Dieux!

SESOSTRIS.

O ciel I

AMASIS.

erfide.

Quel aveugle transport, quelle fureur te guide? Quel démon, quelle rage a pu te posséder ?...

NITOCRISC Served of

Le bourreau de mon fang peut-il le demander

SESOSTRIS. :

Je ne puis revenir de ma terfeur extreme: tella reine fur mes jours attenter elle-même!
O ciel! quelle est la main par qui j'allois périr!
O ciel! quelle est la main qui vient me secourir?

AMASIS.

Cruelle! fi les Dieux, fontenant mon audace, Des tiens, qu'ils ent profesits, m'ont fait pren-

dre la place ;

Si leur courroux vengeur me les fit immoler Au repos d'un état qu'ils auroient pû troubler d N'étoit-ce pas à moi que tu devois t'en prendre ?

# NITOCRIS.

l'ai voulu te frapper par l'endroit le plus tendre; l'ai voulu te montrer en ce fatal moment, Si la perte d'un fils est un léger tourment. Juge par la fureur, le trouble & la surprise, Ou l'a mis, de mon bras, l'inutile entreprise, Quel sut mon désespoir, quand je vis en ces lieux Un époux & cinq fils massacrés à mes yeux.

#### AMASIS.

Ce ne fut rien encor. Depuis que les coupables Ont éprouvé des loix les rigueurs équitables; Pour punir un forfait si noir, si plein d'horreur, Il n'est point de tourment au gré de ma sureur.

Hola, gardes, à moi.



Michiga designation della dell

# SCENE III

# A M A S I S , SES O STR 15 , NITO CRIS, PHANÈS.

Gardes and a line

HANES, BELLINE

Comment, de qui, Seigneur, & pour quelle entreprise

Tenez-vous ce poignard qui me glace d'effroi?

Viens apprendre un forfait qu'à peiné encos je croi.

Sur l'avis important d'une trame legretse, Pour les jours de mon fils ma tendrelle inquiette,

Me l'avoit fait en vain chercher de toutes parts : Quel spectacle, en 'rentrant, a frappé mes 'regards,

Phanès! Cette furie, à ma perte animée, De ce fer assassin, dont elle étojt armée, A mes sens éperdus confirmant cet avis,
Sans moi, sans mon secours, m'alloit ravir
mon fils.

I p HA N-E'S,

Lareing Huftes Dieux & . 2 1 2 A 14 !.

.2 TV A A M A S I S. Gardes, qu'on la laissse.

Toi, qui connois le crime, ordonne du supplice.

Et toi; tremble, barbara, of tapprête à périr.

# NITOCRIS.

Menace-moi de vivre, & non plis de mourir. Par une prompte mort, termine ma milère; Ou, par ce que j'ai fait, crains ce que je puis

Quel que soit mon arrêt Me vais m'y prépa-

Sell visumportant dane rame fectene.

Let ke jeurs de toe een fendreffe in-

quinte, ... e de la contesperts:

10 con frient y e de diar le toutes parts:

11 con frient y en contes de diar de la contes parts:

12 contes de la contes de la

Ilsa « Cene furis, à maperceanimée, suc fir affaifin, dont eile étoit armée, ausainace.

# SCENEIV.

# AMASIS, SESOSTRIS,

PHANES, Gardes.

. A M A S 1.S.

O'on l'immole,

SESOSTRIS.

Arrêtez. Non, Seigneur, qu'elle vive.
Il faut sur nos destins la renir attentive,
Be qu'elle soit présente aux glorieux apprêts
Qui yont de ce grand jour signaler les succès.

The succession of the State of the succession of

Jadirai plus Seigneur : la personne est un gage, Qui dans tous vos périls vous a servi d'ôrage; Er si depuis quinse ans vous les avez bravés ; !! C'est peut-être la reine à qui vous le devez. Ensin, si de ses jours le flantbeau doit s'étein-

Mettez-vous en état de n'avoir rien à graindre; Attendez à punir ses criminels desseins, Qu'un traître qu'on porfuit soit remis en vos

mains;

Q

Et qu'en les confrontant au milieu des suppli-

Nous puissions de leur bouche arracher leurs complices.

# AMASIS.

Mais julqu'à ce moment, sur qui, sur quelle soi Pourrai je de son sort me reposer ?

# PHANE'S.

Sur moi.

AMASIS

Sur toi, Phanes!

# PHANE'S.

Seigneur, confiez-moi la garde. Ma foi vous est connue; & ce soin me regarde. Quelque nouveau projet qui puisse l'inspirer, D'elle, comme de moi, je puis vous assurer: Et pour servir mon roi, pour le bien de l'empire .

Il n'est rien d'impossible au zele qui m'inspire.

# AMASIS.

Hé bien! répons-moi d'elle, & marche sur les pas.

# SCENE V.

AMASIS, SESOSTRIS, Gardes,

# AMASIS.

D leux justes : Dieux puissans ! que ne vous dois je pas ? C'est peu qu'à pleines mains vos faveurs épan-

chées.

Sur moi, depuis quinze ans, demeurent attachées:

Pour arracher mon fils au bras qui l'eût percé , Quel secours imprévu m'avez-vous adresse ?

# SCENE VI

AMASIS, SESOSTRIS,

ARTHENICE, Gardes.

AMASIS.

Vois, à qui je le dois, venez, venez, Madame, L'nos trailiports de joie abandonner votre ame :

Qi

C'est de vous que je tiens' le salutaire avis, De l'horrible attentat qui menaçoit mon fils. J'ai retenu la maiss qui l'allost entreprendre. Quels honneurs désormais ne dois-je point vous

# SCENEVII

# SESOSTRIS, ARTHENICE

SESOSTRIS.

Ue vois-je! quelle horreur a glacé mes eliprits?

Ou'ai-je entendu Madame & que m'a-t-on

Qu'ai-je entendu Madame, & que m'a-t-on

Objet infortuné des fureurs de la reine; Expoté fans défense aux transports de sa liaine, Mon sang alloit couler; le fer étoit levé. Sans vous, ce coup imple alloit être achevé. J'en frémis... Grace au ciel , topt a change

Parou, devant vos yeux ai-je pu trouver grace

Qirel zele, en ma faveur, venez-vous de mon-Et quel Dieu favorable a su vous l'inspirer? ARTHENICE Ne me demandez point quel zele m'a poussée. A peirre de la reine ai-je lu la penlées A peine résolue à vous facrifier, Sa haine à ses fureurs a cru m'associer s Que de tous ses biensaiss rejettant la mémoire; Sans craindre son courroux, sans consulter ma gloire: Que dis-je ? sans songer qu'un printe infortune, Qu'à l'hymen d'Arthenice elle avoit destiné; Par vos cruelles mains privé de la lumiere, Devoit, à le venger, me porter la premiere. De votre seul péril trop prompte à m'occuper, Je mai fongé qu'au coup qui vous alloit frapper la Partismanne e A M l'ai couru prévenir un complot à fungle. 17 Vous vivez, il suffit, j'ignore tout le reste. : [ SESOSTRIS. Madame, je le vois à la suprême grandeur, s A des charmes puissans pour vaincre un jeune Ce zele officieux n'a plus rien qui m'éconne à Pour regner sur l'Egypte, Amass, vous cou-

De ce qu'il fait pour vous, mon salut est le prix, Et je ne dois vos soins qu'au seul nom de son sils.

#### ARTHENICE.

N'imputez rien, Seigneur, à ma reconnois-

C'étoit pour votre vie une foible désense; Et j'aurois de la reine appuyé le courroux, Si nul autre intérêt ne m'ent parlé pour vous.

# -SESOSTRIS.

Ciel! que vous m'étonnez! Se pourroit-il, Madame,

'Que l'amour d'Amasis n'est point touché votre ame?

Auriez-vous quelque peine à recevoir sa foi?

# ARTHENICE.

Al'honneur qu'il me fait, je sairce que je doi:
Mais mon cœur allarmé de cette présérence,
En sent plus de frayeur que de recomodifiance;
Et si vos jours saurés méricent quelque prix;
Si vous ètes sensible aux soins que, j'en ai pris,
Détournez un hymen, dont l'odieuse chaîne
Ne prépare à mon cœur qu'une éternelle gêne.
Voyez le roi, parlez : il vous écousera:
Demandez mon exil; il vous l'accordera.
Pour un fils tel que vous, que ne sait point un

Yoyez enfin, quel est l'excès de ma misere;

Paisque pour m'opposer à l'hymen d'Amasis, Je ne puis, dans sa cour, m'adresser qu'à son fils. Oui, Seigneur, sur vous seul mon esprit se repose,

Pour rompre le dessein que le roi se propose;

Vous nous épargnerez un muruel ennui;

En agissant pour moi, vous agirez pour lui.

Montrez-lui que nos cœurs ne sont pas l'un pour
l'autre:

Empêchez mon trépas, quand j'empêche le vôtre.

Le repos de mes jours me semblera plus doux, Si je puis me slatter que je le tiens de vous.

#### SESOSTRIS

Redevable à vos foins, Madame, d'une vie Qui, sans votre secours, m'alloit être ravie, Je ne demande aux Dieux d'en prolonger se cours,

Que pour les consacrer au repos dévos jours.
Cet hymen, dont l'idée excîte vos allarmes,
Ne sera pas long-tems le sujerde vos larmes;
Je prens, à l'empêcher, plus d'intérêt que vous.
Non, jamais Amasis ne sera votre époux:
Mais à cetre frayeur, votre ame trop sensible,
A d'autres sentimens est-elle inaccessible?
Auriez-vous pour le sceptre encor quelques dédains,
S'il vous étoit offert par d'innocentes mains

A nous abandonner êtes-vous toujours prête?
N'envisagez-vous rien ici qui vous arrête?
Et quand j'aurai comblé votre espoir le plus doux,

Où sera votre exil? sera-t-il loin de nous?

# ARTHENICE.

Par vos soins, desormais exemte de tristesse, J'irai de vos bontés m'entretenir sans cesse, Dans, ces paisibles lieux, ces retraites, ces bois, Où je vous vis, Seigneur, pour la premiere sois.

# SESOSTRIS.

Non, non; vous méritez une autre destinée.

Avant la fin du jour vous serez couronnée:

Mais au sort qui m'attend, votre sort attaché,

Vous doit laisser encor ce mystere caché.

Mon secret découyert nous perdeoir l'un &

l'autre.

Il y va de ma vie ; il y va de la vôtre.

J'aurois déja fini mon trouble & votre effroi ;
Si le danger prochain n'efit regardé que moi ;
Mais ceux qu'avec mes jours j'expose à cet
orage ;

A des ménagemens abaillent mon courage. Cependant, l'heure approche, où, pour voue

Tout est prêt dans le temple; on m'attend, &

Quelqu'honneur

Quelqu'honneur que sur moi répande la vic-

Vous en aurez le prix; vous en aurez la gloire: En présence des Dieux je vais me découvrir, Dégager votre foi, vous la rendre, ou mourir. Adieu., Madame.

# SCENE VIII.

# ARTHENICE feale.

Quel est ce grand dessein que je ne puis comprendre?

Ciel! par où dévoiler ce mystere caché?

A son sort, m'a-t-il dit, le mien est attaché;

Et jusques dans le temple, où l'entraîne la gloire.

Il va chercher pour moi la mort, ou la victoire. Quel mélange confus & d'espoir & d'ennuis! Quel Dieu dissipera l'embarras où je suis!



# SCENEIX

# ARTHENICE, MICERINE,

MICERINE.

M Adame....

ARTHENICE.

Ah : que me veuil Micepine éperdue?

# M.ICERINE.

Ce vieillard que le fort offrit à notte vue, Sur la terre étendu, mourant, enfanglanté, Et qui ne doit le jour qu'à votre prié....

ARTHENICE.

Hé bien!

## MICERINE.

Pâle, abattu, la démarche mal sûre, Malgré le sang qui coule encor de sa blessure, Son extrême soiblesse, & son âge glacé, A quitté la demeure où nous l'avions laissé; Il est ici, Madame.

# ARTHENICE.

O ciel ! qu'y vient-il faire?

#### MICERINE.

Quand il m'a rencontrée, il cherchoit votre pere.

# ARTHENICE.

Mon pere! hé, l'a-t-il vû? l'a-t-on fait avertir ?

#### MICERINE.

Madame, du palais il venoit de sortir; Il étoit dans le temple, où son zele s'applique A dresser de ce jour l'appareil magnisique; Et des gardes rangés les armes à la main, A chacun, par son ordre, en ferment le chemin.

#### ARTHENICE.

Et de ce malheureux, quelle est la destinée ?

#### MICERINE.

Instruit de vos bontés, & de votre hymenée, Il m'envoie au plus vite implorer votre appui,

# ARTHENICE.

Ne pouvant rien pour moi, que pourrai-je pour lui?

# MICERINE.

Obtenir d'Amasis une prompte audience : Devant lui seulement il rompra le silence, Et l'instruira, dit-il, d'un forsait odieux, Qui regarde l'état, lui, son sils, & les Dieux.

R ij

#### ARTHENICE.

Son fils! Quel fort cruel menace encor ta vie? Par combien de malheurs est-elle poursuivie? Cher prince.... Mais allons, courons à son secours,

Et comme je le dois, prenons soin de ses jours.

# Fin du quatrième Atte.



the first out of the state of t



# ACTEV

# SCENE PREMIERE, AMASIS, NITOCRIS, CANOPE, Gardes.

AMASIS à un Officier de sa garde.

R Etournez à Phanès. Bientôt par ma préfence,

Je vais de ses amis calmer l'impatience.

Allez: je suis content de leurs soins généreux,

Et je marche après vous pour me rendre auprès
d'eux.

Qu'on appelle Arthenice, & mon fils avéc elle.

A Nitocris.

Et toi, viens prononcer ta sentence mortelle.

Te voici, grace au ciel, sans espoir, sans soutien;

Mes sujets, dont l'orgueil entretenoit le tien,

Environnés partout de mes fieres cohortes, Du temple & de la wille ont vu faisir les portes;

Et fi contre mes loix ils s'osoient soulever, Tout l'univers, les Dieux ne pourroient les sauver.

Le devrois dans ton lang éteindre leux audace;
Mais tu sais à quel prix ma bonté te fait grace.
Mon ennemi par toi va-t-il se découvrir?
Parle; & songe qu'un mot te fait vivre, ou mourir.

#### NITOCRIS.

Pour ébranler mon cœur, la menace est légere; Qui ne craint point la mort, sait mourir, & se taire.

Va jusques dans le temple, aux yeux de mes sujets,

Célébrer un hymen qui flatte tes projets ; Ajoûtes-y ma perte à tant d'autres victimes : Mais crains d'y rencontrer la peine de tes crimes ;

Crains que cet étranger qui se cache en ces lieux,

N'y soir, pour ma vengeance, envoyé par les Dieux,

Tu trembleras peut-être en le voyant paroître : Ce n'est qu'en r'immolant qu'il se fera coanoitre. Et j'espere, tyran, que malgré tous tes soins, La foudre va partir d'où tu l'attens le moins.

# AMASI'S.

Ie crains pouralhenade sic quand, pour taven-

geance,
Tout l'état avec lei fefoit d'intelligence,
Les Dieux, de ce péril, garantiroient mes jours.
Ils l'ont fait autrefois, ils le feront toujours.
De tes emportemens je découvre la cause;
Je vois le désepoir où mon hymen t'expose.
Tu crains plus que la mort le redoutable af-

front

De voir ton diadème orner un autre front:

Mais ma haine en ton lang ne peut être assouvie;

Je prétens méhager les reftes de ta vie ; Et pour ce mieux punir , t'entraînant à l'autel , T'y donner une ceine avant le coup mortel



# SCENEII. AMA-SIS, NITOCRIS, ARTHENICE, MICERINE, CANOPE, Gardes.

AMASIS à Arthenice.

A Llons, Madame, allons célébrer l'hyménée, Qui doit unir mon sort à votre destinée; Que la pompe....

# ARTHENICE.

Ah! Seigneur, suspendez ce dessein; Ne songez qu'à parer les coups d'un assassin. Consule, & détestant sa criminelle audace, Je viens... La voix me manque, & tout mon sang se glace.

AMASIS

Que savez-vous? parlez ....

·:: 3

ARTHENICE.

Seigneur, c'est un avis Qui regarde vos jours, & ceux de votre sils. Avant que d'expoler une tête si chere , Daignez approfondir ce terrible mystere.

#### AMASIS.

A Nitocris.

Quel mystere! Est-ce encore un trait de ton courroux?

Perfide!

#### ARTHENICE.

Un étranger tremblant, percé de coups, Qui sous le faix des ans ne se soutient qu'à peine, Vous apprendra, Seigneur... Le voici qu'on amene.

# SCENE III

AMASIS, NITOCRIS; ARTHENICE, MICERINE, CANOPE, MENÈS, Gardes.

### AMASIS.

Ue vois - je ? est-ce Ménès ? en croirai - je mes yeux ?

MENE'S.

Ah! Seigneur, je vous vois, & j'en rends grace aux Dieux.

#### AMASIS.

De ta mort, ce matin, j'ai reçu la nouvelle: Pourquoi me faisoit-on ce rapport infidele?

# MENE'S.

Seigneur, on l'a cru vrai : sur la terre étendu, Ma foiblesse, le sang que j'ai long-tems perdu, Précipitoient la fin de mon sort déplorable; Quand les Dieux ont conduit cette main secourable,

Par qui j'ai le bonheur d'embrasser vos genoux.

# AMASIS.

O Dieux ! qui t'a porté de si funestes coups?

M E N E' S.

Celui qui, par un coup à l'état plus funeste, A privé votre sils de la clarté céleste.

## AMASIS.

Mon fils! tu me surprends. Il n'est pas dans ma

# MENE'S.

Non. Cessez désormais d'attendre son retour. Je venois, pénétré de la mort de sa mere, Vous ramener ce fils, l'image de son pere; Quand, non loin de ces murs, d'un barbare af sassin,

Fai vu le bras levé pour lui percer le sein.

Je m'expose à sa rage, & j'en suis la victime :
A défendre ses jours le prince en vain s'anime;
En vain il montre un cœur incapable d'effroi :
Frappé d'un coup mortel, il tombe auprès de moi.

#### AMASIS.

Quoi! mon fils?... Je succombe au trouble qui m'accable.

#### MENE'S.

Ce n'est pas tout, Seigneur; gardez-vous du coupable.

Tout dégouttant encor du lang de votre fils, Je l'ai vu qui prenoit la route de Memphis. Sans doute qu'il s'y cache afin de vous surprendre.

Je vous en avertis.

#### AMASIS.

Dieux ! que viens-je d'apprendre !



# SCENEIV.

A M A S I S, N I T O C R I S, SESOSTRIS, ARTHENICE, MICERINE, MÉNÈS, CANOPE, Gardes.

AMASIS à Sefostris.

A Pproche: connois-tu ce vieillard?

SESOSTRIS.

Justes Dieux !

#### AMASIS.

Quel trouble te saisit? Ménès, tournes les yeux; N'est-ce pas là mon fils?

MENE'S.

Lui! Seigneur. Ah! le traître, C'est là son assassin que vous voyez paroître.

ARTHENICE.

O Dieux !

# MENE'S.

N'en doutez point, je le connois trop bien. C'est lui qui s'est couvert de son sang & du mien;

C'est lui, qui se portant à de nouvelles rages, Après son attentat, nous a ravi les gages Dont Ladice en mourant se reposa sur nous:

Ses lettres, son anneau.... Seigneur, songez à

Je mourrai sans gémir du malheur qui m'opprime, Si je puis aux ensers conduire ma victime.

# SCENE V.

AMASIS, SESOSTRIS, NITOCRIS, ARTHENICE, MICERINE, CANOPE, Gardes.

# AMASIS.

Oti, tu seras content; tes yeux seront temoins.... Que pour le secourir an redouble les soins.

#### AMASIS.

206

L'ai-je bien entendu? grands Dieux! le puis-je croire?

Ton bras est il l'auteur d'une action si noire? M'as-tu ravi mon sils?

### SESOSTRIS.

Oui, tyran, il est mort, Et l'on vient de te faire un fidele rapport.

# AMASIS.

Traître, qu'esperois-tu de cette barbarie?
Quel étoit ton dessein? Quelle aveugle surie
Dans le sang de mon sils t'a fait tremper tes
mains?

# SESOSTRIS,

Quand tu fauras mon nom, tu fauras mes delfeins.

AMASIS.

Hé, quel es-tu? reponds, perfide.

# SESOSTRIS.

Hé! qui puis-je ême?

Après ce que j'ai fait, me peux-tu méconnoître?

Et ce bras tout sanglant du meurire de ton fils,

T'apprend-il pas affez que je finis Seloftis?

NITOCRIS.

Ah! mon fils!

ARTHENICE. Qu'ai-je fait ?

AMASIS.

Gardes, qu'on le saissse.

SESOSTRIS mettant l'épée à la main.

Tizhtes.... AMASIS.

Que les bourreaux préparent son supplice.

NITOCRIS.

Arrête. Que fais-tu, peuple lâche & fans foi? C'est le sang d'Apriès; c'est mon flis, c'est ton TOi. AMASIS.

Je suis mieux obéi que tu h'es écoutée.

SESOSTRIS désarmé.

Oui, le ciel veut ma perte, & je l'ai méritée. Je vois qu'il me punit, & se venge à son tour, Non d'avoir entrepris de te ravir le jour, D'affranchir de tes fers ma mere & ma patrie; Mais d'avoir pris un nome dont ma gloire est flétrie ,

Et d'avoir abaissé l'héritier d'un grand roi, A passer pour le fils d'un monstre tel quetoi. Ton sang devoit laver une tache si noire: Mais si de le verser je n'al pas eu la gloire, Je t'ai ravi ton fils; & graces à mes soins, C'est toujours un tyran que l'Egypte a de moins.

AMASIS.

Quoi! perfide....

## SCENEVI

A MASIS, NITOCRIS, SESOSTRIS, ARTHENICE, MICERINE, CANOPE, AMMON, Gardes.

AMMON.

S Eigneur....

AMASIS.

Ah! que vient-on me dire?

A M M·O·N.

Qu'en vain contre vos jours votre ennemi confpire 3 Qu'au Qu'au temple en ce moment nous l'avons rencontré :

Mais que pour l'arracher d'un asyle assuré, Les prètres, orgueilleux de leur pouvoir suprème,

N'ont voulu recevoir de loix que de vous - mê - .

Et que Phanès craignant fa fuite ou leur appui, Veille, en vous attendant 280 fur eux & sur lui.

collimical Avmais į s.

Dieux : courons le rejoindre ; allons par les supplices

De ces deux criminels apprendre les complices; Des prètres avec eux, allons punir l'orgueil; Que leux remple détrait leur ferve de cercueil; Et que tout l'univers, apprenant ma vengeance, Frémisse du supplice, ainsi que de l'offense, Qu'on l'entraîne...

NITOCRIS.

Ah! mon fils, je ne te quitte pas.

#### AMASIS.

Ammon, que dans res lieux on retienne ses pas; J'ai besoin d'un otage.

NITOCRLS.

Ah! tytan.

Tome II.

#### AMASIS.

Qu'on l'arrête. J'aurai soin d'ordonner qu'on t'apporte sa tête. Tu peux l'attendre.

NITOCRIS. Elle tombe évanouie.

Hélas !.

#### AMASISA Ammon.

Qu'on veille sur ses jours.

A Arthenice.

Madame, je dois tout à votre heureux secours;

Mais pour m'en acquitter, & pour punir son crime,

Je veux qu'à notre hymen il serve de victime. Venez le voir au temple expirer sous mes coups ;

**Ve**rlez , Madame.

er er steint

#### ARTHENICE.

O ciel ! où me réduisez-vous?

## SCENE VII

## NITOCRIS, CANOPE,

AMMON, Gardes.

N.J. T.O.C R. I S.

N entraîne mon fils, & l'on veut que je

Ah! I'on m'arrête en vain, il faut que je le suive. Quoi, nul de ses sujets ne le vient secourir! Dans ses propres états on le laisse périr! Jusques sur les autels on va trancher sa vie! Soussirée vous grands Dieux, ce sacrisse im-

Nil, souleve ses flore, et vomes dans ces murs -Tous tes monstres cachés dans tes antres obf-

Que ferai-je ? ou courir ? Que la terre s'entr'ouvre ;

Que du styx à nos yeux la rive se découvre ; ...
Ertout couverts encore de vos tristes lambeaux;
Mânes de ses parens , sortez de vos tombeaux.
Si la terre & le ciel refusent de m'entendre ,
Obtenons des enfers qu'ils viennent le désendre.

O mon illustre époux, entends ma triste voix; Viens lui donner la vie une seconde fois: Perce l'obscurité de tes demeures sombres; Arme-toi des tourmens inventés pour les om-

bres;
Julqu'au pied des autels viens lui servir d'appui,
Et fais ce que les Dieux devroient faire pour lui.
Mais que fais-je? que dis-je? O malheureuse
mere!

Quels vœux puis-je former, & qu'est-ce que j'espere?

Ce palais de mes cris retentit vainement : Mon fils est mort, Canope, ou meurt en ce moment.

## SCENE VIII-NITOCRIS, ARTHENICE, CANOPE, AMMON, Gardes.

#### NITOCRIS.

CRuelle, en est-ce fait ? votre rage inhu-

Vient-elle jusqu'ici triompher de ma peine? Ou votre main, servant les crimes d'Amass, Vient-elle m'apporter la tête de mon fils? L'avez-vous vu tomber sous ses coups?

#### ARTHENICE.

Ah! Madame,
Ce que j'ai vu suffit pour déchirer mon ame.
Le tyran, de soldats l'a faix environner;
Après lui dans le temple il l'a fait entraîner;
Et comme résolue à ne dui point survivre;
Je traversois la foule, & tâchois de l'y suivre:
J'ai vu férmer la porte; & mille cris confus
Ont fait entendre au loin, il est mort, il n'est
plus.

#### NITOCRIS.

Il n'est donc plus ce fils, le dernier de ma race: Tout mort & tout sanglant, il faut que je l'embrasse.

Allons, courons au temple; à la face des

Mais, de quels cris nouveaux retentissent ces lieux?



## SCENE DERNIERE NITOCRIS, SESOSTRIS, ARTHENICE, MICERINE, CANOPE, AMMON.

NITOCRIS.

AH! mon fils, est-ce toi que le ciel me renvoie?

#### ARTHENICE

Quel miracle, Seigneur, permet que je vous voie?

#### 

Il est tems de finir des regrets superflus, Vous n'avez rien à craindre, Amasis ne vis plus.

#### WITOCRIS!

Il ne vit plus ? O ciel : que la neureule nouvelle ! Mais , qui t'a délivré de la rage cruelle ? Comment t'es-tu sauvé ? ne me déguise rien : A qui dois-je , mon fils , ton salut & le mien ?

#### SESOSTRIS.

Un illustre sujet finit notre misere : Le croiriez-vous enfin ? c'est Phanès.

#### NITOCRIS.

Lui!

#### ARTHENICE.

Mon Pere

#### SEISOSTRIS.

A peine le tyran, crompé par les avis,
M'avoit fait entraîner au temple d'Oliris,
Que portant sur l'autel une vue égarée,
Il trouve Cléophis dans l'enceinte sacrée;
Où se croyant déja mastre de notre sort,
Il semble s'applaudir de nous donner la mort:
Quand Phanès, pour doanen le signal & l'exemple,
Du nom de Sesostris fait retentir le temple;

Et soudain l'on n'entend, à travers mille cris, Que meure le syran, de vivo Sesostris! Pâles, saissa d'efficis, les pardes l'abandonnent: Ardens, pleins de farcars, tes nôtres l'environnent.

Je l'approche, & d'un fer que je prens sur l'autel,

Je le jette à mes pieds, frappé d'un coup mortel. Mille autres animés d'une pareille envie, Vont chercher dans ses siancs les restes de sa vie. Et tandis qu'en tous lieux, Phanès & Cléophis Confirment mon retour aux peuples de Memphis,

Faisant à la fureur succèder la tendresse, D'un pas précipité j'ai traversé la presse, Pour goûter des plaisirs si long-tems attendus, Et vous offrir des biens que le ciel m'a rendus.

#### NITO CRIS.

Ah! mon fils, quel bonheur succede à nos allarmes!

Allons faire cesser le tumulte des armes; Et parmi les plaisirs que promet ce grand jour, Par un heureux hymen couronner votre amour.

FIN.



# ALCESTE, TRAGEDIE.

Tome II.

T





## PREFACE.

Avois souvent entendu dire à M. Racine que de tous les sujets de l'antiquité, il n'y en avoit point de plus touchant que celui d'Alceste, & qu'il n'avoit point mis de piece au théâtre depuis son Andromaque, qu'il ne se proposar de la faire suivre par celle d'Al-ceste. Sa présace d'sphigénie saic voir combien il étoir rempli de co fujet. J'ai connu de ses amis parsiculiers qui m'ont assuré qu'il avoit exécuté son dessein, & qu'il beur en avoit souvent récité des morceaux admirables; mais que peu de toms avant sa mort, il eut la cruauté de priver le public d'un

PREFACE. si bel ouvrage, & de le jetter dans le feu. La lecture d'Euripide jointe à ce que j'avois pû recueillir des idées de M. Racine, me firent naître l'envie de traiter ce sujet. Mon premier dessein étoit d'introduire fur la scene les enfans d'Alceste, comme Euripide l'a pratiqué. Ceux de mes amis à qui je le communiquai, ne furent pas de ce sentiment : ils me représenterent que la situation de la mort d'Alceste étoit si touchante par ellemême, qu'elle n'avoit pas besoin de ce secours pour exciter les lar-

fentiment: ils me représenterent que la situation de la mort d'Alceste étoit si touchante par ellemême, qu'elle n'avoit pas besoin de ce secours pour exciter les larmes des spectateurs; que peut-être la vûe de ces enfans seroit-elle un effet contraire, & que souvent il ne falloit qu'un mauvais plaisant dans le parterre pour faire avorter un succès presque assuré. Ainsi je me contentai de mettre en ré-

#### PREFACE.

cit ce que je mettois dans la bouche d'Alceste lorsqu'elle dit le dernier adieu à ses enfans. Je me trouvai bien d'avoir suivi ce sage conseil. L'auteur d'Inès de Castro n'a pas eu le même scrupule. Sa hardiesse & ma timidité nous ont également réussi.



\*\*\*

#### ACTEURS.

HERCULE.

ADMETE, Roi de Thessalle.

ALCESTE, femme d'Admere.

PHERE'S, pere d'Admete.

SOSTRATE, confident de Pherès.

NIOBE, confidente d'Alceste.

CLEON, domestique d'Admete.

GARDES.

La Scene est dans la Ville d'Iolcos, en Thessalie, dans le Palais d'Admete.



## ALCESTE,

TRAGEDIE.

## ACTE PREMIER.

## SCENE PREMIERE. PHERÈS, SOSTRATE.

PHERE'S.



E me trompai-je point? en croiraije mes mes yeux?

Sostrate vit encore! Sostrate est en ces lieux!

Quel fort; après huit ans, te rend à ta patrie ?

SOSTRATE.

Seigneur, vous avez su par quelle persidie Tiiij

#### ALCESTE.

824

L'ingrat Laomedon, digne de son malheur, De l'invincible Hercule éprouva la valeur: Vous savez que l'ardeur de venger son outrage, De tous nos jeunes grecs ensammant le cou-

rage,
Leur fit abandonner leur tranquille pays,
Pour fignaler leurs noms aux bords de Simois.
J'y courus avec eux. Le redoutable Alcide
S'étoit enfin vengé de ce prince perfide.
Ses enfans dans les fers, ses états ravagés,
De proie & de captifs nous revenions chargés;
Quand la reine des Dieux, sa marâtre inflexible,
Excite dans les airs une tempête horrible:
Et j'ai vû le vaisseau qui portoit ce heros,
Brisé contre un écueil, se perdre sous les stots.

#### PHERE'S.

Quoi! Sostrate, il est mort?

#### SOSTRATE.

En vain par son courage
Je l'ai vû fierement résister à l'orage;
Et bravant de Junon le barbare courroux,
Fendre les slots émus pour venir jusqu'à nous:
La nuit joignant son ombre aux fureurs de Neptune,

M'a fait errer long-tems au gré de la fortune; Lorsque le jour naissant offre à nos matelots Les champs de Thessalie, & les murs d'Iolos, Moins content de revoir les lieux qui m'ont, vil naître,

Que d'éprouver encor les bontés de mon maître.

#### PHERE'S.

Garde ce nom facré pour d'autres que pour moi ;

Tu retrouves Pherès, & ne vois plus ton roi.

#### SOSTRATE.

Ciel! quelle est la surprise où ce discours me jette,

Et quel autre que vous regne en ces lieux?

#### PHERE'S.

Admete.

#### SOSTRATE.

Admete? yotre fils?

#### PHERE'S.

Tout se regle aujourd'hui Par les ordres d'Admete & d'Alceste avec lui.

#### SOSTRATE.

Alceste! Quoi! Seigneur, cette jeune princesse Dont Hercule à vos soins consia la jeunesse 3 Elle, qui sans tremper au crime de ses sœurs, Est d'un frere homicide éprouvé les sureurs, Si le ciel, favorable sux cris de l'innocénce, N'eût conduit ce vainqueur pour prendre la défense?

#### PHERE'S.

Il fit plus. Il voulut, épris de son amour, Qu'un hymen solemnel célebrât son retour: Lui-même entre mes mains il remit sa cos-

quête,

Et me chargea du soin d'en préparer la sête.

Content de mes sermens ; il partit de ces lieux.

Mon fils bientôt après revint victorieux:

Sur un peuple rebelle, au sortir de l'ensance,

Il avoit, par la force, affermi ma puissance;

Et surpassant déja les plus fameux guerriers,

Il comptoit moins de jours qu'il n'avoit de lauriers.

Il vir la jeune Alceste; & rout couvert de gloire,
A ses premiers regards il céda la victoire:
La reine mon épouse ignorant mes secrets,
Pressoit de leur hymen les sunestes apprèts.
Alceste y consentoit. Par la mort de son frere.
D'une riche contrée elle éroit héritiere.
Invincibles appas! Que te dirai-je ensin?
Hercule étoit absent, son retour incertain;
La princesse, & mon sils dans l'erreur de la stame.

Sans crainte à leur penchant abandonnoiens

Mes sujets & les siens, tout conspiroit pour eux s Vairicu par ces raisons, je les unis tous deux.

#### SOSTRATE.

Quoi! lorique ce héros, pour vouger un ou-

N'épargnoit pas des Dieux le magnifique ou-

Veus ofiez, fans frémir des malheurs d'Ilion, Violer votre foi comme Laomedon?
Où feriez-vous, Seigneur, fi le fort en furis
N'eût éteint dans les eauxle flambeau de la vie?
Quel fereix fon recour? Je frémis du danger.

#### PHERE'S.

Jupiter en courroux ent loin de le venger: La naissance d'un fits & celle d'une fille, De joie & de plaisir comblèrent ma famille. Mais aux décrets du ciel nul ne peut échapper, Et souvent il ne rit que pour nous mieux frapiper.

Cent prélages affreux marquerent notre perte.

La terre, par la foudre en cent lieux entrouverte.

Laissa près de ces mure un abime Ans fondi, Par où le jour pénetre aux royaumes profituds : Tout tremble, tout frémit à ce prodige horrible.

Il s'éleve du gondire une vapeur tetrible ;

Sa force est comparable aux plus mortels poifons ;

Le soleil de frayeur en cache ses rayons; Et mes sujets atteints des douleurs les plus vives, Descentent à grands flots aux infernales rives. Que devins je, Sostrate, en cette extrémité? J'implorai d'Apollon la suprême bonté. Mais, ô sucroît d'horreurs ! ô comble de misere!

Quand le prêtre terrible, au fond du san Auaire, Gémillant sous le poids du Dieu qui l'agitoit, Firentendre ces mots qu'Apollon lui dictoit:

Le ciel pour appaiser sa baine, On volontairement, ou par le choix du sert, Exige tous les ans une victime humaine, Jusqu'à ce que l'amour vriomphe de la mort. Il dit. Que de malheurs ont suivi cet oracle ! J'ai déja vu cinq fois ce barbare spectacle. Mais comme si le sort, sur ma seule maison, Se plaisoit à verser son funeste poison,

Comme s'il ne vouloit que d'illustres victimes. Tous ceux qu'il a choisis pour expier mes crimes, Appuis de ma vieillesse, & sortis de mon sang,

Dans ma cour, après moi, tenoient le premier rang.

Au plus beau de ses jours, mon épouse ellemême

N'a pû se garantir de ce malheur extrême; Et le sort aujourd'hui redoublant mes regrets, Se prépare à lancer ses ordinaires traits.

#### SOSTRATE.

D redoutables traits! ô venge nce inhumaine! Les Dieux ont-ils des cœurs où regne tant de haine?

lupiter sans pitié peut-il voir ses autels Fumer ainsi du sang des malheureux mortels ?

PHERE'S.

Le fang n'y coule point; mais, ô prodige horrible!

La mort qu'on y reçoit n'en est que plus terrible.

Dès que l'urne sacrée; à nos yeux allarmés, A vomi tous les noms qu'elle avoit enfermés; Et que son vaste sein, pour ce tribut funeste, Ne retient que l'objet de la haine céleste: Effet plus assuré que l'effort du poison

Dont Médée embrasa le palais de Créon; Une soudaine ardeur dans ses ve:nes s'allume, De ses jours dévoués le sambeau se consume,

La terre se dérobe a ses pas incertains, Le soleil se resuse a ses regards éteints :

Il croit voir le Cocyte, & ces rives affreuses
Que ne peuvent passer les ombres malheureuses :

Il voit le vieux nocher qui rit de leur ennui; Sa formidable voix s'éleve jusqu'a lui; Et parmi ces horreurs, dans le fond de l'abîme Une main invisible entraîne la victime. Juge de ma douleur à ces tristes objets.

Je voyois pour mon crime expirer mes suiets;
Je souffrois mille morts avant d'en souffrir une.
Ma fatale grandeur me devint importune.
Agité de remords, accablé de soucis,
Je remis ce fardeau dans les mains de mon fils;
Sur mon trône avec lui je sis monter Alceste:
Mais de tous mes chagrins, c'est là le plus sunesse.

Rien ne peut consoler mon esprit éperdu.
L'on ne connoît un bien qu'après l'avoir perdu
Depuis que j'ai quitté la puissance suprême,
Inutile à chacun, je m'abhorre moi-même.
Ces gardes autresois à tous mes vœux soumis,
Ces slots d'adorateurs, cette soule d'amis
Qu'attiroit ma grandeur, & non pas ma personne;

J'ai tout perdu , Sostrate , en perdant la couronne.

On me laisle; on me fuit. Je vois mes chevenz gris.

Dans une jeune cour un sujet de mépris ; Et mon front dépouillé de l'éclat des monarques,

N'offre plus que des ans les pitoyables marques. Ce. n'est pas que mon fils, par sa rare vertu, N'ait souvent rassuré mon esprir abattu; Que de sa piété ma tendresse contente, N'en regaire toujours quelque preuve éclatantes Et qu'Alceste, fidele aux voeux de son époux, N'y conforme son zele & ses soins les plus doux. Je me hais ; je rougis de ma foiblesse extrême : Mais dès que sur leur front je vois mon diadême.

Par ce faral éclat je me laisse éblouir.

Où je regnai jadis, je ne puis obéir;

Et pour être insensible au malheur qui m'op-

prime.

Je rondrois que la sort m'est chois pour victime.

Voilà l'état funeste où mon sort est réduit; Voilà... Mais chez le roi j'entends déja du bruit; C'est Alceste. Va-t en, & me laisse avec elle, Sostrate: mais surtout sois discret & sidelle.

## SCENELII

### PHERÈS, ALCESTE, NIOBE.

#### ALCBSTA

A Llez, Niobe, allez, je vais l'attendre ici.
Quion la charches qu'il vienne. Alt l'Seigneur,
vous voici!

Venez vous opposer au sort qui vous menace. Le roi . . . Le voix me manque, de sour ment sang se glace. 232 A L C E S T E. Niobe, foutiens-moi.

PHERE'S.

Madame, quels malheurs Vous étouffent la voix, & font couler vos pleurs? Quels destins ennemis menacent cet empire? Que savez-vous? parlez.

ALCESTE.

Je frémis de le dire.

Tai vu .... Je viens ....

PHERE'S. Hé bien!

ALCEST R.

Admete . . .

PHERE'S.

Pourfuivez.

ALCESTE.

Seigneur, il va périr si vous ne le sauvez.

PHERE'S.

He! qui peut vous causer cette crainte funeste!

ALCESTE.

Un songe a commencé, mes yeux ont vu le reste.

Mon

Mon pere Pelias, je frémis d'y penser, A mes sens cette nuit s'est venu retracer. Tel qu'autrefois chargé de vieillesse & de gloire, Je le vis des fureurs éprouver la plus noire; J'ai cru le voir encor dans les bras du sommeil,

Attendant sans effroi le retour du soleil.

Mes sœurs, entre la crainte & l'espoir balancées.

Autour du bain fatal paroissoient empresses.

L'une, du feu trop lent ranimoit les ardeurs,

L'autre exprimoit le suc des herbes & des steurs.

Une lampe éclairant leur démarche timide,

Conduit jusqu'au vieillard la troupe parricide.

Trois fois à cet objet leur courage a frémi;

Trois fois leur bras levé ne descend qu'à demi.

Il semble que d'un Dieu le regard les arrête,

Ou que de la gorgone il leur montre la tête.

Chacune à son forfait voulant se dérober,

Le coup demeure en l'air, & n'ose retomber.

Alors, comme autresois, je n'ai rien vu de suite.

Là, mon frere est entré; mes sœurs ont pris la fuite.

Il les suit; il les joint; il leur percele flanc: Et le cruel encore, avide de mon sang, Levoit le bras sur moi pour en couvrir la terre; Lorsqu'Admete attiré par un bruit de tonnerre, Aussi prompt que l'éclair, a couru se jetter Au devant de la mort qu'on me vouloit porter.

Tome II.

Soudain du hant des cienx, sur l'une & l'autré

l'ai vu crever la nue où gronduit la tempète ; l'ai vu ces murs fanglans par la foudre embrafés.

Et leurs brûlans desirs nous a tous écrasés.

#### PHERE'S.

Juste ciel!

#### ALCESTE.

Mon fommeil & ce songe effroyable, Se sont évanouis par un cri formidable. A ce cri, près de moi mon époux a couru; J'ai repris quelqu'espoir suché qu'il a paru: Instruir de mes donieurs, touché de mes allarmes.

Il m'a promis ce jour pour essuper mes larmes, Et que jusqu'à demain il remetteir le choix Qu'on doit offrir aux Dieux pour la sixième fois. A ces moes, qui flattoient ma tendresse in-

quiette,

Dans son appartement j'ai vu rentrer Admete ; Et moi, trompant les yeux qui gardoient ce palais,

Pour rendre grace au ciel de ces keureux effers, Sans fuire, faus témotins, pai couru dans le temple.

O surprise ! à dandeur qui n'ent jamais d'exem-

D'un songe prophétique évenement cruel!
Le vase redoutable est déja sur l'autel.
Dans un filence affreux, d'une mort évidente
L'on voit regner partout l'im age menaçante.
Les peuples abattus; les prêts es constèrnés,
Sont aux pieds des autels en so ule prosternés.
La frayeur est déja dans toutes les samilles:
Les semmes, les époux, les peres & les silles,
Compris également dans ce malheur commun.

Tremblent tous d'un péril qui n'en menace qu'un.

Mais ce qui met le comble à ma frayeur mortelle,

Le roi, malgré les vœux de fon peuple fidele, Ne veut pas être exempt de ce choix plein d'horreur,

Et va du sort peut-être assouvir la fureur. Il vient. Opposons-nous à ce dessein funcite.



## SCENE III. ADMETE, PHERÈS, ALCESTE, NIOBE.

#### ALCESTE.

A H! Seigneur, vous fuyez! vous évirez-

Est-ce là ce délai que vous m'aviez promis? Vous allez-vous livrer aux destins ennemis?...

#### ADMETE.

Oui, je vais dans le temple, où nos peuples m'attendent.

Jetter le sort fatal que les Dieux me demandent.
Voici le jour marqué pour ce choix solemnel,
Qu'on ne peut différer sans être criminel.
J'ai feint d'y consentir pour éviter vos plaintes;
Mais ce seroit du peuple éterniser les craintes,
Et redoubler les maux qui desolent ces lieux,
Que d'oser attenter sur les decrets des Dieux.

#### PHERE'S.

Du moins si, sans blesser leur sanglante justice, L'on ne peut différer cet affreux sacrifice, Ne vous exposez point à leurs cruels arrêts.

Mon fils, soyez sensible aux cris de vos sujets;

Laissez séchir par eux votre vertu farouche.

Le ciel assez souvent s'explique par leur bouche.

Les loix sont pour le peuple, & non pas pour les

Et l'oracle fatal qui nous donna des loix, Auroit nommé le roi, si pour punir nos crimes,

Il l'eûr voulu comprendre au nombre des victi : mes.

#### ADMETE.

Non, Seigneur, quand les Dieux prononcent des arrêts,

Ils sont faits pour les rois comme pour les sujets;

Et sans avoir besoin qu'un oracle le nomme, Un roi devant les Dieux n'est pas plus qu'un autre homme.

Mais enfin, il est tems qu'après tant de malheurs,

Un peu d'espoir succede à nos longues frayeurs. Apollon cette nuit, sensible à nos allarmes, M'a promis de tarir la source de nos larmes. Le sort à sa priere est contraint de céder: Pour la derniere sois ses coups vont décider; Et Jupiter prenant sa derniere victime, Va noyer dans son sang la fureur qui l'anime.

#### ALCESTE.

Hé! qui me répondra, dans ce jour plein d'horreur,

Que Jupiter sur vous n'épuise sa fureur ? De noirs pressentimens épouvantent mon ame, Il me semble déja que le sort . . . .

#### ADMETE.

Hé i Madame,

Si le ciel veut ma mott, qui peut m'en affranchir?

Par nos soumissions tâchons de le fléchir.

Je ne le cele point : dans un âge affez tendre, Comblé de tous les biens qu'un mortel peut prétendre,

Sans les malheurs publics ; mon fort feroit trop doux.

Heureux fils, heureux pere, & plus heureux époux,

Un favorable hymen nous a joints Fun à l'autre: Vous regnez sur mon cocur, je regne sur le votre.

Appuis de notre empire, & fruits de notre amour,

Nous voyons nos enfans se montrer chaque jour

Dignes, par leurs vertus comme par leur naif-

D'exercer après nous la saprème puissance:

Mais pasmi tant de biens qui flattent mon efpoir,

L'amour de ma patrie est mon premier devoir. Si pour sauver mon peuple il fautque je périsse, De tout mon sang aux Dieux je fais un sacrifice. Mais ce cœur si constant ne sauroit, sans trembler.

Songer au coup mortel qui vous peut accabler s On me verra périr avant que de permettre Qu'au caprice du fort vous alliez vous formettre.

Le nom d'Alceste soul n'y sera point offert; Les Dieux me puniroient si je l'avois soussert: Ou si les Dieux cruels m'en osent faire un crime,

A leur courroux vengeur je m'offre pour victime.

#### ALCESTE.

Quoi! Seigneur, vous iriez affrontet le trépas, Et courir un péril que je ne courrois pas? Quand je pourrois descendre à cette ignominie, Que d'avoir moins d'amour pour vous que pour la vie.

Quel en seroit le fruit? Dans ce tems de courroux,

Le grand-prêtre en ces lieux plus abfolu que vous.

Pontroie-il consentir que des Dieux redoutables On violae pour moi les loix inviolables ?

#### ALCESTE

Et nos triftes sujets verroient-ils sans horreur; Qu'avare de mon sang on prodiguât le leur?

#### ADMETE.

Non, Madame, le sort dans une autre contrée N'ira point attaquer votre tête sacrée. Des lieux où l'on respire à peine est-on sorti, Qu'à de contraires loix on est assujetti: C'est ce que mes sujets m'ont chargé de vous dire.

Mille & mille raisons vous pressent d'y souscrire.

Nos enfans expolés au céleste courroux, Percent mon tendre cœur des plus sensibles coups;

Leurs périls tous les jours ébranlent ma conftance.

De ces bords dangereux éloignez leur enfance: Un vaisseau vous attend sur les slots écumeux; Nos plus vaillans soldats vous suivront avec eux.

Allez loin de ces murs leur chercher un asyle; Ne craignant rien pour eux, je serai plus tranquille.

J'espere que des Dieux, si long-tems irrités, Mes vœux moins partagés seront mieux écoutés:

Ou fi rien ne stéchit la clémence céleste, De vos peuples vers vous je conduirai le reste, E: Et nous irons chercher dans des climats plus doux,

Un destin plus tranquille & plus digne de vous.

#### ALCESTE.

Moi, quitter monépoux! Par quelle loi barbare Vouloir qu'avant la mort le destin nous sépare? Ah! Seigneur, songez-vous qu'aux cœurs bien amoureux,

L'absence, des tourmens est le plus rigoureux, Et qu'il n'est point de mort, j'en juge par moimême,

Qui ne céde à l'horreur de quitter ce qu'on aime ?

D'ailleurs, pour cet exil où vous me condamnez,

Quel sejour, quels climats avez-vous destinés?
Triste jouet du sort, & des vents, & des ondes,
On pourrai-je sixer mes courses vagabondes?
Et dans tout l'univers sera-t-il quelque roi,
Qui sachant le malheur que je traine avec moi,
Veuille sur son empire attirer les tempêtes
Que le courroux du ciel assemble sur nos têtes?

#### PHERE'S.

Madame, je vois bien que le roi s'est flatté
Qu'Argos seroit pour vous un lieu de sureté;
Qu'Hercule de retour des campagnes de Troye,
De vous y recevoir se feroit une joie:

Tome II.

Mais loin de l'y chercher, fachez que ce heros, Victime de Junon, a péri dans les flots.

ADMETE.

Hercule ne vir plus!

ALCESTE.

Quel malheur est le nôme!

#### PHERE'S.

Son trépas imprévu vous touche l'un & l'autre; Mais peut être ses jours démentant vos souhaits.,

Vous auroient-ils couté de plus justes regrets.

## SCENEIV

ADMETE, PHERÈS, ALCESTE, NAOBE, CLEON.

#### \*\*\*\*\*\*\*

JE viens vous avertir que l'onde impétueule Pousse virage une florse nombreule, Et qu'aux deux d'un grand peuple allembé sa

Hercule triox plant with de dans le port.

#### ADMETE.

#### Mercule ?

#### ALCEST E.

O jour heureux!

PHERE'S & parts

Ah, fortune contraire !

#### ADMETE.

Il rient féchir pour nous le courroux de fon pere,

Madame, pardonnez à l'ardeur de le voir ; Avec toure ma cour je vais le recevoir : Surmontez vos frayeurs, étouffez le murmure...

#### ALCESTE.

Allez, Beigneur, allez, fon abord me raffure; Le fils de Jupiter ne mérite pas moins. A votre empressement je vais joindre mes soins; Es par sous les honneurs qu'on doit à sa naistance,

Rendre ces trifles lieux dignes de la présence.

#### PHERE'S feul.

Grands Dieux, de notre sort arbitres souverains, Détournez sur moi seul tous les maux que je crains.

Ein du premier Affe.



## ACTEII

# SCENE PREMIERE HERCULE, ADMETE.

### HERCULE.

Oui, pour voir un ami si cher à ma tendresse.

Je préferois ces lieux au reste de la Grece:
Nos vaisseaux triomphans & parés de festons,
Fendoient légerement les humides sillons;
Et je venois, ami, plein d'espoir & de joie,
Partager avec toi les dépouilles de Troye.
Déja nous découvrons ce mont chéri des Dieux,
Dont le double sommet s'éleve jusqu'aux cieux.
Junon n'a pu souffrir le bonheur de ma vie:
Neptune s'est émû pour servir sa furie.
Une esfroyable nuit n'a laissé dans les airs
Que le jour sugitif qui partoit des éclairs;

Et les vents échappés de leurs grottes profondes; Ont joint leur violence à la fureur des ondes. Mon vaisseau jusqu'au ciel est tantôt emporté; Tantôt au fond des eaux il est précipité. Malgré l'art des nochers, & les forces d'Alcide, Poullé contre un équeil par la vague rapide, ll se brise, & nous livre à la merci des flots. 🔌 J'ai vu périr soldats, & chefs, & matelots. Moi seul, malgré Junon, résistant à l'orage, J'ai vaincu les tritons, ministres de sa rage; J'ai repoussé Carybde & Sylla sous les eaux; Et tout ce que la mer a de monstres nouveaux, Ont eu le même sort à me faire la guerre, Que ceux dont j'ai purgé la face de la terre. Touché de mes travaux, enfin du haut des cieux Jupiter sur son fils a détourné les yeux. Le calme est revenu sur la mer applanie; J'ai vu voler vers moi ma flotte réunie : Le vaillant Thelamon m'a reçu sur son bord; Et pour comble de biens j'arrive dans ce port, Où les embrassemens d'un ami si sidele Vont donner à mon fort une face nouvelle. Mais que dois- je penser de tout ce que je vois? Cet empire n'est plus ce qu'il fut autrefois. Ces peuples qui jadis inondant ces campagnes, Fatiguoient de leurs chants les échos des montagnes,

N'ont paru devant moi que des spectres mouvans, Ou des corps séparés du nombre des vivans. Que dis-je ! en m'abordant, sai - même, cher Admete,

Tu m'as para sain d'une douleur secrete; De tes yeux, malgré roi, j'ai vu couler des pleurs :

Dans tes embrassemens j'ai senci des froideurs; Et dans l'heureux instant qu'Hercule te retrouve.

Il ne s'attendoit pas à l'accueil qu'il éprouve.

### ADMETE.

Ami, tu vois l'effet du célefte soursoux.

Depuis le jour cruel qui t'éloigna de nous,

Jupiter nous pourfait. J'ignore motre offenfe;

Mais tous les élémens s'arment pour la vengeance.

Par un abîme affrenz qui répond aux enfers, Un foufie empoisonné fe répand dans les airs; Il ravage nos champs, il dépouible nes villes; La terre n'ouyre plus ses entrailles fertiles. Il n'est point de ruisseaux qui ne soient in sectis; Il n'est point d'alimens qui ne soient empestés; Et pour comble de maux, le Dieu qui nous opprime

Exige tous les aus un mortel pour victime. Si dans le jour marqué nul ne s'offre à la mort, Pour choisir la victime on a recours au sort; Et ce sanglant esset de notre obéissance, De nos maux pour un tems suspend la violence.

### HERCULE

One me dis-ty? Mon pere à cette extrémité, A-t-il pû fi long-tems porter la cruanté? N'importe, ne crains tien; quel que soit votre, crime,

J'aurài soin d'appaiser la fureur qui l'anime.

Mais, prince, en attendant qu'il exauce mes
vœux,

Je veux te faire ailleurs un destin plus heureux:

Quitte pour quelque tems ce funeste rivage...,

### ADMETE.

Libre autrefois dessoins où le trône m'engage, Tes offres, je l'avoue, autoient pa m'emouvois. Mais depuis que Pherès m'a cédé sen pouvoir. Mais depuis que Pherès m'a cédé sen pouvoir. Si je les acceptois, mériterois-je enceste. Cette illustre amisié dont blarcule m'honore? Pere de mes sujets aussi bien que leur roi. De partager leur sort je me fais une loi. Je ne veux pas pourrant resulte la restaite. Que m'estre loin d'ici ton amisié parfaite. Mais ce n'est point pour moi que j'est l'accepter:

Alceste, comme nous, a tout à restouter : Ses vertus, sa beauté que tout le monde addre . N'examptent point ses jours d'une loi que j'abr horre.

X iiij

Cinq fois, par fon exemple animant mes fujets,

Elle a du sort, comme eux, accompli les arrêts, Et cinq fois, affrontant une mort effroyable, Son beau nom est entré dans l'urne redoutable. C'est de toi que j'attens la fin de ses malheurs: Par ce bras triomphant que j'arrose de pleurs; Par ce reste innocent d'une illustre famille, Qui te garde toujours des tendresses de fille, J'ose te conjurer, & pour elle & pour moi, D'avoir soin de ses jours, déja sauvés par toi, Et de ne pas souffrir qu'une beauté si rare Eprouve encore du sort le caprice bizatre.

#### HERCULE.

Qu'avec reffentiment j'écoute ce discours ; Je ne m'en défends point, je tremblois pour ses jours.

Pour apprendre son sort, incertain & timide, Son nom n'osoit sortir de la bouche d'Alcide. Grace au ciel, le succès répond à mes desirs. Que mon cœur à la voir se promet de plaisirs! Car ensin, mes travaux n'ont point éteint la flâme

Dont ses jeunes attraits embraserent mon ame. Par l'absence & le tems mon amour s'est accru; Et si dans tes états j'ai d'abord accouru, Le desir de la voir, après huit ans d'absence, M'attiroit, je l'avoue, autant que ta présence.

### ADMETE.

Ah ! qu'est-ce que j'entens ?

#### HERCULE.

A ton pere en partant ,

Je confiai jadis ce secret important.

J'eus d'abord le dessein de m'unir avec elle;

Mais pressé de chercher une guerre nouvelle,

Il fallut dissérer jusques à mon retour

Un hymen qui devoit couronner mon amour.

Voici le jour, ami, que le sort savorable

Rend à mon tendre amour cer objet adorable.

Mais pour récompenser autant que je le doi,

Les soins qu'elle a reçus de Pherès & de toi,

Dans le tems que l'hymen nous joindra l'un à

l'autre,

Je veux te faire un sort aussi beau que le nôtre.

L'ingrat Laomedon qui m'avoit irrité,
Du trône dans les fers s'est vu précipité.

J'ai conquis ses états, j'ai détruit sa famille,
Et conduit en ces lieux Hesione sa fille:
Elle est l'objet des vœux de nos plus puissans
rois:

Le superbe Ilion doit stéchir sous ses loix.

Soumise aveuglément à ce que je desire,
Je veux que son hymen t'assure cet empire,
Et que ce jour, témoin de tant d'heureux liens,
Suspasse tes desirs en couronnant les miens.

### ADMETE

Pardonnez mon silence à ma susprise entrême.

Quoi ! vous aimez Alceste ! & dès ce moment
même

Yous woulez que l'hymen, unissant vos destins...

### HERCULE.

Hé! qui traverseroit mes amoureux desseins? Qui pourroit condamner une si belle stâme? Mais que vois-je? d'où nais le trouble de vom ame?

Ponrquoi sur vorre front ces marques de don-

Je vous vois frissonner & changes de couleur.

### ADMETE.

Je frémis, il est vrai. Contre un coup si faneste.

Je fens... Adieu, Seigneur, vous apprendres

Mais si dans mes états vous êtes outragé, l'arreste ici les Dieux que vous serez vengé.



### SCENEIL

### HERCULE.

5

Q Ue vois-je? Quel transport le dérobe à ma

Quel accueil surprenant! quelle fuite imprévue !
Ai-je bien entendu? Si je suis outragé,
Il atteste les Dieux que je serai vengé.
Eclaircissons le trouble où ce discours nous jeues.
Arrachons ce secret de la bouche d'Admete:
Il faur qu'il parle. Allons ... Mais je pense en-

La cause de son trouble & de son désespoir.

Par la beamé d'Alceste il s'est laissé surprendre a

Contre tant de vertus il n'a psi se désendre ;

Et malgré l'amitié qui nous unit tous deux;

ll ne peut, sans douleur, voir son rival heureux.

C'est-là son déplaisir; c'est-là ce qui le gêne.

J'ai pinié de son sort; je partage sa peine.

Mais comme à ce moment il doit s'être at-

mais comme a ce moment it dont serre actendit;

Puicue le ceur d'Alcette est un bien ani m'est

Puisque le cœur d'Alceste est un bien qui m'est

Il doit en ma faveur le faire violence, Pour évousser des feux nougris sans espérance.

### 252 ALCESTE.

Elle entre. Quel plaisir pour mon cœur enflâmé,

De revoir un objet si digne d'être aimé.

# SCENE III. HERCULE, ALCESTE.

### ALCESTE.

A H! Seigneur, qu'ai-je vu? quelle pompe barbare,

Quel facrifice impie au temple se prépare! Quel spectacle! Est-ce ainsi qu'on devroit en ce iour.

Du fils de Jupiter célébrer le retour?

Nos peuples, qui sur vous fondoient leur espérance.

Se flattoient qu'aujourd'hui votre auguste présence

De ce tribut sanglant sauroit les affranchir, Et que les Dieux par vous se laisseroient stéchir: Mais, hélas! c'en est fait; j'ai vu le roi luimême

Interdit, pénétré d'une douleur extrême, Qui tournoir vers l'Autel ses pas précipités. Je ne puis recourir qu'à vos seules bontés, Pour dérober sa tête au coup qui le menace; Et si j'obtiens de vous cette derniere grace; Seigneur, je vous devrai pour ses jours conservés

Bien plus que pour les miens que vous avez fauvés.

### HERCULE.

Qu'entens je ? Quoi ! Madame. O ciel ! est-il possible Qu'aux disgraces du roi vous soyez si sensible, Que sur le cœur d'Alceste il ait tant de pouvoir 3

### ALCESTE.

Hé! qui peut me blâmer de suivre mon devoir ? Puis-je dans ses périls lui marquer trop de zele ? Puis-je trop d'un époux embrasser la querelle ?

### HERCULE.

D'un époux! lui l'Grands Dieux! Admete est votre époux?

### ALCESTE.

Oui, Seigneur, & pour lui j'embrusse vos genoux. Je me stattois toujours que votre grand courage

Ne voudroit pas taisser détroire son ouvrage.

C'est vous, qui m'amenant aux rives d'Iolcos,
Le premier a mes yeux offrites ce héros;

C'est par vous que nos copurs unt joint leur des tinés,

Secrant les novels du lang par coux de l'hymbnée;

Et si le sort barbare ausenne sur ses jours, Des miens en même tems j'abrégemile cours

### HERCULE

Full'emportes, Junon, ta wengeance est par-

Tu peux manter partour ra glaire & ma défaire, Puisqu'enfin une fois, me faifunt soupirer, Tu m'as lancé des traits que je ne puis parer. Mais c'est trop me contraindre, il est tems que j'éclate:

Inhumaine, tremblez,

ALCESTE.
Moi!Seigneur.

HERCULE

Vous, ingrate;
Vous, dis-je, qui servez la haine de Junon,
Mieux que n'a fait le fer, la flâme, le poison,
Es qui ne métalez le trisamphe d'Admete,
Que pour mieux me montrer la peme que j'ai

Que sur mus came mis j'enerçois ana vengeance, Mes annis me daisoient une pareille offense, An deux persus occurs invitoient des ingrats. Que je saisois somber sons l'essort de mon bras l' O soi l'qui vois mes mons, paissant maitre de monde,

Que me me halfois eu dans l'abine de l'onde?

N'as on fauvé son fils que pour le réferver

Au plus grand des malheurs qui pouvoit m'arriver?

Peir de ravage affireux que sont ici les Parques, De ton courroux vengeur je vois assez de mar-

comes.;

Je vois bien que femilité à l'aurour paremel, Tu-panificiepour unoi re peuple ariminel, Tambis que sommitable au refte de la serre, Men bias faithit pour noi l'office du commerce, Muis, pour être vengé iden nombre d'annemis,

The crime quinne me une R-il moins commis, Et ne devois-tu pas employer ta puissance Planit à littuanner un'à punir consossanses

### ALCEST E.

Od fais-je: Buisdt Qalensons-je: 18: iquielt-ice

Ces reproches langlans s'adrellent-ileà moi ? Me le rele personapte ? Ell-ce la woix d'Alcidai Qui viene d'éponement monureille simile ? Et ce courroux terrible, & si peu mérité, Estril l'effet d'un songe, ou de la vérité? Il fant pourtant, Seigneur, il faut ici vous dire Qu'au sond de votre cœur je ne pouvois pas lire. Je trouvois dans l'hymen de ce prince charmant,

L'appui que je perdois par votre éloignement.
Tout conspiroit pour nous; le trépas de mon
frere,

Vous par qui notre sort paroissoit affermi,
Vous sembliez approuver cer illustre hyménée,
Puisque dans ces états vous m'aviez amenée.
Si l'aveu de vos seux, si long-tems ignorés,
M'est appris le dessein que vous me déclarez;
Contente d'immoler tout mon bonheur au vôtre,

Quekqu'amour don't mon cœur eût brûlé pour un autre,

Pour vous, alors, pour vous j'en aurois triomphé;

Comme un feu criminel je l'aurois étouffé; Je l'aurois fait céder à la reconnoissance. Mais mon âge trop tendre, au sortir de l'en-

fance,

Pouvoit-il imputer vos foins, votre amitié:

A d'autres mouvemens qu'à ceux de la pitié,

Et croyois - je qu'un cœur aussi grand que le vôtre,

Se fût trouvé sensible & foible comme un autre ?

### HERCULE.

Ah! c'est mal excuser votre insidélité;
Mon amour à vos yeux n'a que trop éclaté:
Si je n'ai pas pour vous, abaissant mon courage,
Des vulgaires amans emprunté le langage,
Je croyois que les soins que j'ai pris pour vos
jours,

Vous apprendroient mes feux bien mieux que

mes discours,

Et qu'Hercule en aimant, assuré de vous plaire,

Se pouvoit écarter de la route ordinaire.

Pherès de mes desseins a dû vous avertir:

Je m'ouvris à Pherès avant que de partir.

Vous étiez tous d'accord; mais ma stâme trahie

Vous ravira le fruit de votre persidie.

On fait à quel excès je porte mes transports : Troye a dû vous montrer qu'à de communs efforts

Hercule furieux ne borne point sa rage : Le ciel même est trop lent à venger mon outrage;

Son courroux en six ans, moins fort que sa pitié, A peine de ce peuple a détruit la moitié; Et moi, par un esset plus prompt & plus suneste, Je ne veux que ce jour pour détruire le reste.

Tome II.

Je vais sur mon rival porter les premiers coups.

### ALCESTE.

Ah! Seigneur, arrêtez. Hélas! où courez-vous? Percez plutôt mon cœur. Qu'allez-vous entreprendre?

C'est le sang d'un ami que vous allez répandre.

### HERCULE

Lui, mon ami! Perfide! après sa trabison, Le nom de votre époux lui fait perdre ce nom; Je vais voir à l'autel ce rival qui m'opprime: Et puisque Jupiter y veut une victime, J'en serai le ministre, & mon jaloux transport En fera mieux le choix que ne feroit le sort. Adieu, Madame.

### ALCESTE,

Allez, j'aurai foin de m'y rendre. Ce corps est le rempart qui faura le défendre. Je ne le quitte plus; & vos coups enjourd'hui Se feront jour ici pour aller jusqu'à lui. Adieu, Seigneur.



# SCENEIV. HERCULE, PHERÈS.

### HERCULE.

Ui, oui, la fureur qui m'anime....
Mais que vois-je!

### PHERE'S.

A vos pieds j'amene la victime 3 C'est là, Seigneur, c'est là que sous devez frapper 3

Le coupable à vos coups ne veus point échapper, Ni chercher dans le cours de votre longue abfence,

De frivoles raisons pour couvrir son offense:

La pure vérité doit paroître à vos yeux,

Telle que dans mon cœur la pénetrent les
Dieux.

L'injuste ambition dent j'eus l'ame saisse, M'inspira le dessein du cere persidie: Mais j'atteste le ciet qu'Alcoste ni mon sits, De vos secrets desseins n'ont jamais rien appris. N'étendez point sur eux la peine de mon crime, Seigneur, contentez - vous d'une seule victime:

### ALCESTE.

260

Et vengez votre amour, par moi seul offense; Sur ce reste de sang que les ans ont glacé.

### HERCULE.

Infortuné vieillard, je fais grace à ton âge, Qui ne mérite pas d'exercer ton courage. Tu vivras, mais pour voir ton pays desolé, Ta famille proscrite, & ton fils immolé.

### SCENE V.

### PHERÈS.

Courroux, dent l'effet va suivre la menace!
Grands Dieux! inspirez-moi ce qu'il faut que je fasse.



## SCENE VIPHERÈS, SOSTRATE.

SOSTRATE.

S Eigneur ....

PHERE'S.

Hé bien!

SOSTRATE.

Hélas!

PHERE'S.

Qui te fait soupirer 2

Explique-toi. Le sort....

SOSTRATE.

Vient de se déclarer.

PHERE'S.

O siel! de quel effroi mon ame est pénétrée à Contre qui sa fureur s'est-elle déclarée ?

SOSTRATE.

Du vase destiné pour ce terrible choix, Tous les noms sont sortis, il n'en reste que trois;

### ALCESTE.

262

Le nom du roi, le vôtre, & celui de la reine.

#### PHERE'S.

Voilà le dernier erait que me gardoit ta haine, Impitoyable fort contre nous conjuré!

### SOSTRATE.

Cet affreux facrifice est encore différé : Le grand - prêtre frappé comme d'un coup de foudre.

Est long tems immobile, & ne sait que résordre;

Il veut que tous les noms de l'urne rejettés,

Des Dieux plus clairement marquent les volontés.

Mais le peuple jaloux des grandeurs souveraines, Qui jamais de ses rois ne partage les peines, Qui tremble pour sa vie, & craint qu'un nouveau choix

Ne lui soit pas propice une seconde fois,
L'audace sur le front, le murmure à la bouche,
Oppose à ce dessein un courage farouche.
Un bruit séditieus s'est parteut élevé;
En ce moment fatal Admete est arrivé;
Il s'est jusqu'à l'autel avancé sans escorte;
Du temple par son ordre on a sermé la porte:
Mais ce qui, dans naos, creur, jesse un nouvel
esserie.

l'ai vu fortir Hercule; il demande le roi-

Tout tremble à fon aspect; la fureur & la rage. Dépentes fur son front animent son courage. Plus terrible pour nous que la soudre des cioux, L'on voit des traits de seu qui partent de ses yeux:

Et tout ce qui s'oppose à sa course soudaine, Comme un torrent rapide, il le brise ou l'entraîne.

Voilà ce que j'ai vu, c'est à vous d'y songer.

### PHERES.

Hé! que puis-je résoudre en ce pressant danger? S'il est quelque mortel qui puisse y mettre obstacle.

Alceste seulement peut faire ce miracle.

Cherche-la promptement; dis-lui que pour ses jours,

Admete de les pleurs implore le lecours; Qu'il faut aller ensemble, ou changer la fortune,

On confecrer aux Dieux trois victimes pour une.

Fin du second Alle.



### ACTE III

# SCENE PREMIERE ALCESTE, NIOBE.

ALCESTE.

N On , laissez-moi; vos soins ici sont super-

Je ne sais où je vais; je ne me connois plus; Je céde à ma frayeur. Quoi donc schere Niobe, C'est peu qu'à mes regards Admete se dérobe; C'est peu, que pour braver les horreurs du uté pas.

Le cruel loin de moi précipite les pas : Ses gardes, qui l'eût cru! m'ont olé mécon noître :

Et ne respectant plus l'épouse de leur maître, A mes tendres regards soigneux de le cacher, Ils m'ont fermé le temple où j'allois le chercher.

Mais

Mais, perfides, rremblez; contre votre infolence

Une main immortelle embrasse ma désense.

Par des chemins nouveaux, auprès de monépoux,

Un Dieu julqu'à l'autel me conduit malgré

Un réritable amour surmonte tout obstacle : Je le vois, je le joins. Mais quel affreux spectacle!

Quel indigne appareil! quel ministre inhumaia Sur ce vale terrible ose porter la main? Arrête, ther époux; que vas-tu faise? arrête, Tu-vas périr; le sort va tomber sur ta tête. Attestés: ... differeiencor ce redoutable choix; De ton épouse en pleurs entends la triste voix: Le Dieu qui jusqu'à toi prend soin de me con-

A mes accur enflammés t'ordonne de fouscrire.

Au nom de notre amour, au nom de nos liens,

Si mes jours te sont chers, daigne épargnet les

tiens.

Tu ne descendras point sur le rivage sombre, ... Que mon ombre aux enfers n'accompagne ton ombre;

Ou si nulle pitié ne te parle pour moi,
Vois tes triftes enfans qui n'esperent qu'en toi,
Roi, pere, époux cruel, daigne tourner la vue
Sur tonfils gémissant, sur ta fille éperdue;
Teme II.
Z

Songe qu'en périssant en les baisses périr. Puisque la mort certaine où je te vois consir, Ne sauzoit les priver du fecours de leur pere Sans les priver encor de cebri de leur mere:

### NIOBE.

Hé! Madame, arrêtez ces inutiles pleare; Pourquoi dans l'avenir vous chercher des malheurs a

Si le péril du roi vous arrache des larmes. Son austere verus doit cul mer vos aliarmes; Elle est trop importance au bonheur des mortels, A la gloire des Dieux, augulte des amels: Ses moindres actions fone dilibetires exemples; C'est par buque l'encens s'enhaite dans les Temples ;

C'eft par son zele ardent, c'est par sa piété Qu'on garde les devoirs dans l'hospitalité. A'prolonger les journtouvile ciel s'innécelles Lemente, fi l'on croit les difeours de la Grece, Apollong qui jadis abandonnanoles cienci . . . ! S'arrêta parmi nous dans ces paisibles lieux. Tient fon are redoutable, & fa maintoure pette, Contre tous les pénils qui menacent fa tête. Vous avez vu cinq fois l'effet de son appui, Puisque le sum cinq fois n'a pû rien contre lui; Hé l'pourquoi voulez-vous que ce Dien favo-· rahla

Ne lui préfense plus une main secourable,

Et que son spririé, qui veille sur ses jours, Cesse d'être sujourd'hui ce qu'elle sut toujours?

#### ALCESTE.

Hé! crois tu que les Dienz, seulibles à nos

Prennent quelque intérêt aux fortunes humaines ?

Si du heut de l'olympe, attentifs à nos voix, Leurs regards jusqu'à nous descendoient quelquelois;

Verroit-on la vertu par le sort outragée, Dans l'opprobre & la honte incossamment plongée,

Et le crime en triomphe, adoré des mortels, Sur les temples détruits s'élever des autels? Que dis-je! verroit-on, l'objet de tant de hai-

nes.

Médé: impunément riomphor dans Athenes?
Son frere déchiré, les enfans massacrés;
Du trône qu'elle occupe on trête es dégrés;
Et le meurtre impuni de tant d'autres victimes,
Semble rendre le ciel complice de ses crimes.
Et mon pere, des loix éternel protecteur,
De la religion sévere observateur,
Qui chargeoit les autels d'offrandes honorables y
Mon pere, ce grand roi, de ses aus vénérables
Par sa propre famille à vu tranchér le cours,
Même devant les Dieux qu'il adora toujours.

O redoutable exemple! ô sinistre présage
Des maux que pour le roi ma frayeur envisage!
Ciel! peut-il sans miracle éviter aujourd'hui
Tous ceux que son malheur assemble contre lui?
Hercule surjeux augmente mes allarmes:
Chaque bruit que j'entens me paroît un bruit
d'armes.

Qui l'a vu? que fait-il en ce moment fatal? Peut-être est-il sorti pour chercher son rival: Dans l'attente où je suis je ne saurois plus vivre; Ses gardes vainement m'empêchent de le sui-

Viens, Niobe s voyons encor si contre nous Les barbares....

### SCENEIL

### ALCESTE, SOSTRATE,

NIOBE. !..

SOSTRATE.

Venez, Madame.

ALCESTE, O ciel !

### SOSTRATE.

Plein d'amour & de rage, Hercule jusqu'à lui s'est ouvert un passage; Au premier de ses coups sur le peuple assemblé, En mille éclats épars les portes ont voié; Ce n'est plus que vos pleurs qui peuvent le défendre.

Hâtez-vous, le tems presse.

### ALCESTE.

Ah! que viens-jé d'apprendré?
Ouvrons un champ plus vaste à ses coups triomphans;

Allons joindre à mes pleurs les cris de mes enfans.

S'il prive mon époux de la clarté céleste, Il faut que de sa race il éteigne le reste; Et que, malgré sa rage & l'horreur du trépas, Des cœurs si bien unis ne se séparent pas.



# SCENE III. HERCULE, ALCESTE; NIOBE.

### ALCESTE.

HE bien , Admete est mort! Ni son sort deplorable ,

Ni de nos saints autels l'asyle inviolable,
Où les plus criminels trouvent leur sûreté,
N'ont pû le dérober à votre cruauté?
Il reste son épouse, & son fils & sa fille,
Noyez-vous dans le sang de toute sa famille;
N'épargnez rien, cruel; percez de mille coups
Ces cœurs où ce héros vir encor malgré vous.
J'aime mieux aux ensers descendre sur ses traces,

Que de voir plus long-tems l'auteur de ses disgraces.

### HERCULE.

Quelle haine, grands Dieux! ai-je dû l'attirer! Ainsi tout est d'accord pour me désesperer. Quand je crois mériter un accueil favorable, De reproches sanglans votre bouche m'accable, Madame; & cer tpoux, dont vous pleurez la

Va bienuit près de vous s'applieudir de son sort)
Et sa main essure vos précientes larmes,
De votre heureux hymen va redoubler les char-

mes.

### ALCESTER

Quoi! mon époux respire! Admere voir le jour!

HERCULE.

Oui, je vous si gardé! objet de voite amour; Et je viens, en faveur d'une tête si chere, Vous prier d'accorder à ma douleur sincere, Le généreux pardon de l'indigne courroux. Que j'ai laisse tantôt parofère devant vous. Hé! quel coup plus affreux pouvoit frapper mon

Brûlant pour vos appas de la plus vive Hâme;
Après avoir huit ans fait tomber fous mes coups
Tout ce qui m'empéchoit de m'approcher de
vous;

Je viens, j'arrive enfin'; je vois qu'en mon ab-

Vos artraits augmentes égaloient ma conflance; Et quand je m'applaudis d'un triomphe fi beau; Quard je crois que l'hymen, allumant fon flambeau.

Doit unir pour janrais, & mon fort & le vôtre', Je trouve ce que j'aime entre les bras d'un aurre, Et que, pour m'accabler, mon ami le plus cher M'a volé le trésor que je venois chercher. A ce coup imprévu, dont Hercule soupire, La raison sur mes sens a perdu son empire. Pour chercher mon rival, surieux, desolé, J'ai couru vers le temple, ou plutôt j'ai volé; Les portes qui devoient m'en fermer le passage,

Ont tombé sous mes coups, prémices de ma

Le peuple, dont ma vue, a glacé les esprits; Au ciel en même tems a poussé mille cris; Et les prêtres quittant leur sacré ministere, Vont se cacher en soule au sond du sanctuaire. Admete seul, tranquille au milieu du danger, D'un regard héroique ose m'envisager; Et s'offrant pour son peuple au courroux qui

m'anime,
Viens, dit-il, à ton pere immoler la vittime.
Ce discours, & son port au dessus de l'humain,
M'ont presque fait tomber les armes de la main.
Les sunepres apprèts de la cérémonie.
Et le danger prochain qui menaçoit sa vie,
Au lieu de ma sureur, excitant ma pitié,
Ont réveillé pour lui ma premiere amitié.
J'ai brisé l'appareil de ce culte estroyable;
J'ai réduit en éclats le vase impitoyable,
Où le beau nom d'Alceste & le sien rensermés,
Par les seux du bucher ont été consumés.

Je viens de commander un autre sacrifice, Où j'espere pour vous Jupiter plus propice. C'est la j qu'au lieu du ciel promis à mes tra-- VAUL . Je lui demanderai qu'il termine vos maux ; Que sa puissante main, sur vous & sur Admete, Répande tous les biens qu'Hercule vous souhaite : Et quand j'anrai sléchi son courroux rigoureux, Emportant loin de vous mon amour malhenreux . J'irai de mer en mer, de rivage en rivage, 🔍 Contre tous les tyrans exercer mon courage ; Et parmi les périls & la gloire où je cours, 1.1 Chercher la fin d'un feu qui durera toujours. ALCESTE A ce grand changement je reconnois Alcide 3 C'est toujours la vertu; c'est l'honneur qui le

L'espoir que j'en avois n'a point été trompé,

Et son égarement s'est bientor dissipé. Qui Seigneur, mon hymen eit un mat sens

remede : Admete est mon époux, Admete me possede; Et si le sort barbare, ou vos coups aujourd'hui, Avoient brisé les nœuds qui m'attachent à lui .

Vous vous flattiez en vain qu'après ce coup faneste,

Sous de nouveaux liens en revermit Alosse;
Ni que loin d'un époux chéri si tendrement,
On pst à la clarté m'arrêter un moment:
Car ensin, de mes seux selle est la violence,
Que je l'aurois chois sans rang de sans naissance;
Et je hais quelquesois le sang dont il est né,
Puisqu'il m'ôre-l'honneur de l'avoir couronsé.
Après cela, suivez la gloire qui vous guide;
Je ne le cele point, voure aspect m'intimisée:
On ne peut s'assurer sur un cœur amoureux,
Austrot que l'amour l'embrase de ses seux.
Le sils de Jupiter devient ce que nous sommes,
Et les héros amans né sont plus que des hommes.

Fuyez donc loin de nous : évitez le danger Ou d'indignes retours pourroient vous engager.

Partez; & par l'éclat d'une éternelle gloire, D'une heure de foiblesse essacez la mémoire.

### HERCULE.

i Oui, vous ferez comenté, & je vous ferai voir Qu'Hercule a son amour préseré son devoir. Austrice que mon pere , axauçant ma demande, Aura d'un œil propité accepté mon offrande, Vous meverrez, portant ma flamme sur les eaux, Du pied de tes autels monter sur mes vaisseaux, Et vous débarraffer par cette diligence,

De l'effroi qu'en ces lieux vous cause ma présence.

# SCENEIV. HERCULE, PHERES,

ALCESTE.

PHERE'S.

AH! Madame: Ah! Seigneur.

· AUCESTE.

Ciel! quel est mon effroi!

Parlez, Seigneur; que fair, qu'est devenu le
roi!

Que m'annoncent vos pleurs?

PHERE'S.

Que le forr tyrannique Vous prive d'un époux, & moi d'un fils unique.

HERCULE.

Juste ciel!

ALCESTE

Ah! courons expirer fous les yeur.

## SCENE V. HERCULE, PHERÈS,

### HERCULE.

Q Uel malheur le ravit à la clarté des cient?

P H E R E' S.

Nous dressions par votre ordre un nouveau acrifice.

Que nous croiyons offrir sous un meilleur aufpice;

Quand de l'abime affreux, d'où sortent nos malheurs,

On entend retentir d'effroyables clameurs, Comme si les enfers, pour punir notre crime, Se plaignoient du refus qu'on fait de leur victime.

Une épaisse vapeur, dont l'air est infecté, Du ciel en même tems nous cache la clarté; Et du mortel poison la puissance soudaine Fait tomber à nos pieds Phorbas & Timagene. Le roi tendre, sensible à ces tristes objets, Dieux, épargnez, dit-il, le sang de mes sujets: Pour sinir les malheurs qui menacens leur vie; Peur saissaire Hercule, & sa saume trabie.

istime dévouée à la rigueur du sort, cousex-moi, grands Dieux! je me livre à la

rappez ; je m'abandonne à vos truits redouta-

. bles. peine il achevoit ces mots épouvantables, Que l'affreuse vapeur qu'exhaloient les enfers,

"assemble, l'enveloppe, & se perd dans les airs,

it qu'il sent tout à coup dans ses vaines brûlantes.

Couler, au lieu de sang, des flammes dévorantes.

### HRRCULE.

Malheureux prince, hélas!

### PHERE'S.

J'ai fait partir Cléon Pour aller consulter l'oracle d'Apollon.

J'esperois que touché de son sort déplorable, Ce Dieu, comme autrefois, lui seroit favorable s

Mais Cléon ne vient point, & mon fils va périr. Cléon . . . Ah! je le vois.



# SCENE VI. HERCULE, PHERES, CLEON.

### PHERE'S.

Parlez; quelle réponse avez-vous de l'oracle? Devons-nous pour Admete esgezer un miracle?

### CLEON

Tout succede, Seigneur, à nos pieux desseins. Voici ce que le prince a remis en mes mains, Par qui ces lieux, dit-il, vont prendre une attre face.

### PHERES.

Ah! donnez, & voyons fi le ciel nous fait grace.

### ( Il, lit. );

Peuple, apprends que le ciel, touché de ten ennui,

Arrachera von prince à la panque cruelle, S'il se trouve un ami fidele Qui veuille s'immoler pour lui.

### ALCESTE.

479

Qu'um doux espoir succede à ma frayeur mortelle!

Seigneur:, je vais au pemple en porter la nouvelle .

Et répandre partout l'oracle folemnel Qui doit éternifer la gloire d'un mortel.

### HERCULE.

Et moi, je cours au temple, où ma victime est prête.

Vous capendant "Seigneur, que rien ne vous

Faires (avoir l'oracle » affemblez vos amis, Je vous réponds déja des jours de votre fils ; Tous voudront se places autemple de mémoire.

Ah! si pour acquerir une incertaine gloire, On voir tant de mortels assronter le trépas;

Popr des honneurs cartains que ne fera-t-on pas ?

Fin du croisième Acle.





## ACTE IV

### SCENE PREMIERE

PHERES, CLEON,

SOSTRATE, Gardes.

#### PHERE'S.

Uoi ! la clarté du jour lui sera donc ravie? Nul ne s'offre à la mort pour lui sauver la vie! Et ces indignes cœurs ne sont pas attirés! Par la soif des honneurs qui leur sont assurés! Ils préferent seur vie inconnue & cachée, A la gloire immortelle à leur mort attachée! Mais quand même l'honneur ne vous pourrois

L'amitié, le devoir vous devroient exciter: Perfides! Quoi! ce rol; dont le bras héroïque Est le plus ferme appui de la cause publique; Sans qui nos ennemis, heureux & triomphans, Auroient chargé de sers vos semmes, vos enfans, Ne voit pas un seul homme, un enfant, une femme,

Que le devoir excite, ou que la gloire enflamme, Et ne trouve pas même un esclave aujourd'hui Chez tout ce peuple ingrat, qui le seroit sans lui?

#### CLEON.

Tout le monde le plaint; tout le monde soupire,

Et convient que sa perte est celle de l'empire; Mais jamais les sujets n'avoient oui parler, Que pour sauver leur maître il fallût s'immoler. La mort fait trop d'horreur : tel qui l'appelle

ablente,

Cesse de la braver d'abord qu'elle est présente; Et la vie est un bien si doux & si parfait; Que le plus malheureux ne la perd qu'à regret. Si pour sauver le roi, des Sirthes dangereuses Il falloit affronter les routes orageuses; Combattre les géans striompher, ou périr, Dans ce champ glorieux vous nous verriex courir.

Ceux qui dans les combats vont exposer leur vie, Ne sont pas assurés qu'elle leur soit ravie; Chacun croit échapper aux horreurs du trépas; La gloise en est certaine, & la mort ne l'est pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, qu'else est inévitable.

Son approche terrible, & sa van effroyable,

Aux cœurs les plus hardis inspire la cerreur, Et l'éclat qui la suit n'en cache poisst l'horreur.

#### PHERE'S.

Voilà donc les raisons dont vos bouches perfides
Couvrent la lâcheté de vos ames timides.
Ah! que le sort des rois est digne de pitié!
Tandis qu'ils sont heureux, ils ont votre amitié;
Mais le moindre revers écarte votre foule,
Et comme leur bonbeur, votre amitié s'écoule.
Hé bien! puisque nos maux ne vont point jusqu'à vous,

Perfides, votre vue excire mon courroux: En proie à ma douleur, tout l'augmente & me

. ., . **gê**ne.

#### SCENE II.

#### PHERE'S.

Ue fais-je ? qu'ont-ils fait pour mériter

Quoi! font-ils obligés de donner à leur roi Un secours que mon fils ne reçoit pas de moi? O pere malheureux ! rend-toi plus de justice, Et ne differe plus ce juste sacrisce. Songe que ta vieillesse est un pesant fardeau; Voi que déja du pied turquebes le sambesu; Achere ; par ta mort mérite qu'on te loue. '
Mais, hélas! en tremblant il faut que je l'avoue,
Deux contraires partis me déchirent le coor,
Sans qu'aucun soit encor ni vaincu, ni vainqueur.

Amour, ambition, que faur il que je suive? L'un demande ma mort, l'autre veut que je

Et malgré moi je longe avec quelque plaisir, Que du bandeau ròyal je vais me sessaisir; Que ceux qui de la cour suivant l'ordre servile, Ont long-tems méprisé ma vieillesse inutile, Vont adorer encor les restes de mes jours: Cette idée à mes maux offre un peu de secours s Ma douleur qui l'embrasse en devient plus légere.

Mais quand je vois mon fils à son heure derniere.

Je fuis pere, & n'ai point le courage affez fort Pour vouloir d'un empire acheté par da mort. Car enfin, quelqu'amour que la grandeur noise donne.

On aime toujours mieux un fils qu'une cou-

Tour above interested à verse puffion.

He : que (si-je byrès sque | fi mondandizion

N'est point un beau présente, une pompeule

adresse;

Done je idehe decentrir une honteufe foibleffe.

Mais qu'entens-je ? quels cris sont venus julqu'à moi ? Que veut dire...

#### SCENE III.

## PHERÈS, ADMETE, SOSTRATE,

CLEON, Gardes..

#### PHERE'S.

A H! mon fils, est-ce vous que je voi?
O mon cher fils! quel Dieu touché de ma misere,

Pour essuyer mes pleurs vous rend à la lumiere?

#### ADMETE.

J'ignore quel ami si sidèle à son roi,
A voulu me donner ce gage de sa soi.
Redevable à son zele auzaur que je dois l'être,
Je vous laisse, Seigneur, le soin de le connoître,
Et de rendre à son nom les honneurs éclatans
Qui doivent le sauver des outrages du tems.
Pour moi, cout occupé de ma seule tendresse,
Je vais tarir le cours des pleurs de ma princesse,
Et remettant le calme a set seus assigés,
Les retirer du trouble où je les ai plongés.
Mais je la voi qui vient. Que sa vue a de chatemes!

#### SCENE IV

PHERÈS, ADMETE, ALCESTE, SOSTRATE, NIOBE,

CLEON, Gardes.

#### ADMETE.

M Adame, enfin' le ciel me redonne à vas

Malgré le sort jaloux, il veut nous réunir.

#### ALCESTE.

Qu'on cherche mes enfans ; qu'on les fasse venir.

#### ADMETE.

Oui , Madame , il faut bien qu'ils viennent l'un & l'autre

Partager avec vous mon bonheut & le vôtre.

Qu'un cherche en même tems Hercule de ma
part;

Qu'à nos communs transports il vienne prendre part :

Ce que j'ai vultantôt me fait affez connoître in Qu'il aura quelque joie en me voyant paroître. Pour moi, je l'avourai sans honte & sans remords,

Quand on siest vu si prêt, de l'empire des

Qu'il est doux de revoir la céleste lumiere,

Pour essujer les pleurs d'une épouse si chere! Non, jamais tant de biens n'ont complé nos deurs :

Les Dieux mêmes n'ont point de plus parfair plaifirs.

Je vous revois toujours, plus charmante & plus belle;

Je vous revois roujours plus tendre & plus fedelle.

Mais devez-vous ainfi répondre à mes ardents.

Je vois vos yeux encor baignés de quelques pleurs.

Parmit tant de bonheur, de gloire & d'allegresse,

Peuvent-ils conserver ce reste de tristesse?
Vous me répondez point je vous mé mée, dites

Your me reponder point 3: vous me me dite rien.

Si votre coeur fentoit tout ce que fent le mien;
.S'il prenoit même part à mon bonheur extre-

## ALCESTE.

Ah t j'y prends plus de part encore que vous

#### ADMETE.

O mots pleins de donceur ! que vous me ravil-

Rien ne manque à mes vœux, ils sont tous exaucés.

Dieux! que ne dois-je point à cet ami sidele, Qui pour me conserver une stamme si belle, A voulu se livrer aux horreurs du rrépas!

#### ALGESTE.

Vous lui devez beaucoup, je ne le cele pat.

#### ADMETE.

Aussi veux-je élever des autels à sa gloire:

Que la posserné célebre sa mémoire;

Qu'en parlant de mon sort par son sang affermi....

#### ALCESTE.

Yous ne savez donc pas le nom de cer ami ?

#### ADMETE.

Non; je l'ignore encor: mais qui que ce puisse être,

Si vous le connoissez, faites-le moi connoître; Que je sache l'auteur d'un service si grand.... Mais quel trouble dius sort me france & me sur

Mais quel trouble plus fort me frappe & me furprend?

#### ALCESTE.

Niobe, mes enfans ne viennent point encore?

ADMETE.

Hé! Madame, pour eux quel souci vous dévote? Vous les verrez bientôt, pourquoi vous empréser....

ALCESTE.

Pour la derniere fois je veux les embrasser.

ADMETE.

Dieux ! que me dites-vous ? Mais ses lévres plissent ;

De moment en moment ses yeux s'appesantifsent:

Elle tombe; elle expire. Ah! cherchons du secours.

NIOBE.

Ils font tous impuissans pour conserver ses jours.

Certe épouse, Seigneur, si tendre & si sidelle, Vient de se dévouer à la parque cruelle.

ADMETE.

Hélas ! qu'avez-vous fait ?

ALCESTE.

J'ai fait ce que j'ai da

ADMETE.

Vous vouliez me fauver, & vous m'avez perdu.
ALCESTE.

#### ALCESTE.

Tai voulu par ce gage, & pour l'un & pour l'autre,

Vous prouver mon amour, & mériter le vôtre.

#### : piqu. 19t . A D.M E T E.

Non, vous ne mourrez point, je n'y puis confentir;

Je me rends à la mort pour vous en garantir.

Respecte la vertu, plonge-moi dans l'abîme,

Reprends, Dieu des enfers, ta premiere victime.

#### ALCEGIE

Ses decrets en un jour ne changent pas deux fois.

#### ADMETE.

O barbares decrets ! ô tyranniques loix !

Je ne wous quitte point ; je ne puis vous furvivre.

#### ALCESTE.

Non, non; si vous m'aimez, gardez-vous de me

De l'honneur que j'obtiens ne soyez point ja-! loux:

Je fais bien plus pour moi que je ne fais pour vous.

Eilaffdrant vosjours, l'affure ma mémoire,
Je contente à la fois mon amour & ma gloire;
Tome II.

B b

Mais, de mes sens troubles quel desordre s"em-

All Since

Quelle invisible main sous ce nuage épais, Cache à mes yeux mouvens les murs de ca par lais?

pare ?

Je céde, & je rends grace à ma douleur mortelle,

Qui me plonge avant vous dans la nuit éternelle.

Il sombe évanepi.

#### ALCESTE.

O comble de malheur! Ménageons cet inflant; Conduisons la victime où la Parque m'attend: Niobe suffira pour aider ma foiblesse. Allons. Et vous, Seigneur, commandez qu'on me laisse.

Qu'on veille fur le roi ; que chacun avec foin Lui rende des fecours dont je n'ai plus befoin.

#### PHERE'S.

O confrance admirable ! ô vertu fignalée ! Vous, Cléon, donnez ordre à la garde affemblée

Qu'en reprenant les lens, A limete furieux Ne puille malgré moi s'éloigner de ces lieux.



#### SCENE V.

## ADMETE, PHERES,

SOSTRATE, Gardes.

ADMETE sortant de son évanouissement.

Uoi! je revois encor le jour que j'appréhende .

Et la Parque deux fois refuse mon offrande! Ah! malgré les rigueurs qu'elle exerce sur nous, Alceste, rien ne peut me séparer de vous; Jamais, ... Mais ses appas ne frappent plus ma

Que fait-elle? parlez, qu'est-elle devenue? Qu'on m'emmene vers elle. Allons, je veux la

i i i

# voir. SOSTRATE.

Ah! Seigneur.

#### ADMETE.

Achevez: n'ai-je plus de pouvoir? A mes commandemens chacun est-il rebelle? Seigneur, au nom des Dieux conduisez-moi vers elle.

#### PHERE'S.

Mélas! mon fils, ces soins sont vains & superflus.

Avez-vous oublié qu'Alceste ne vit plus !

#### ADMETE.

Alceste ne vit plus l C'est donc pour cet ouvrage Que les Dieux de mes sens m'avoient ôté l'usage?

Ils savoient que mon cœur contre leurs durés

Se seroit révolté pour la première fois; Que j'aurois tout tenté pour secourir Alceste. Hé bien! puisque nos vœux n'ont qu'un prix si funeste,

Que de tout mon encens je recueille ca fruit,
Fuyons-les, & cherchons dans l'éternelle nuis
Un asyle, où du moins leur injuste vengeance
N'aura plus le pouvoir d'opprimer l'innocence.



#### SCENE VI

HERCULE, ADMETE, PHERES, SOSTRATE, Gardes.

HERCULE.

Q De vois-je i à ciel !

#### ADMETE.

Tu vois où me réduit le fort.

Asnî, le reine est morte, & je ne suis pas mort.

Son corps même, plongé dans le fond de l'abitre.

Aux monstres des ensers a servi de victime.

Après ce coup funeste, on désarme mon bras;

On serme à ma sureur les chemins du trépas:

Mais l'amour qui m'anime, & ma douleur extrême.

En trouveront assez pour sujvre ce que j'aime. Adieu.



#### SCENE VII.

#### HERCULE.

DE quelle horteur mon essert est frappel
Quel coup de foudre ! ô Dieux ! vous m'avez

donc tromps (1) 113 115 117 III Lorsque sur vos autels la victime langlante,
Par des ignes heureux surpassoit mon attente,
Alceste s'immoloit pour sauver son époux;
Et mon cœur enyvré de l'espoir le plus doux,
Quand il offroit des voux à la troupe immortelle.

N'en faileit point pour lui qui ne failent contre elle.

O perte irréparable ! o rigoureules foix !

Nous - mêmes d'un feul éeup effaçons nos exploits.

Faisons voir que le sang qui coule dans mes veines

Peut aller plus avant que les forces humaines ; Montrons que Jupiter nous a donné le jour : Par l'abîme profond , voisin de ce séjour , Le ciel m'ouvre un passage aux rives ténébreu-

les ; Etendons julques - là mes conquêtes heureules ;

Bb jiij

#### ALGESTE.

Surpassons la croyance, & malgré les destins, Allons sinir les maux d'un ami que je plains. Puisqu'il vouloit tantôt me céder ce qu'il aime; Que pour me rendre heureux il s'immoloit luimême,

Ce n'est qu'en ramenant Alceste à la clarté, Que je puis égaler sa générosité.

Fin du quatrième Alle.





## ACTEV

# SCENE PREMIERE PHERES, CLEON.

#### CLEON.

Oui, Seigneur, c'en est fair, cette sidelle épouse
A rendu de sa mort la fortune jalouse.
A son dernier soupir nous venons d'assister,
Et toutes les vertus qu'elle a fait éclater,
Prodige d'un amour qu'on aura peine à croire;
De ce dernier soupir n'égalent pas la gloire.
En sortant de ces lieux, dans son appartement.
Pour la derniere sois elle passe un moment.
Là, ses brûlantes mains, de sestour magnisiques.
Entourent les autels de ses dieux domestiques:
On diroit, à lui voir un courage si fort,
Qu'elle marche au triomphe, & non pas à la

La douleur qu'elle sent n'altere point fin char-

Et de ses yeux mourans n'arrache point de lasmes.

Mais ce cœur que la mon n'a pu hire trembler, Auprès de les enfans a paru s'ébranler. D'un nouveau trouble alors vivement possedée, D'un déluge de pleurs sa couche est inon tée;

Ces objets gémillans étonnent son grand ocur, Le les tréquens soupirs expriment la douleur.

Dieux ! qui veillez, dir elle, aux loix de l'hyménée;
Dieux témoins de la foi qu'Admete m'a donnée,
Prenez soin de mon fils; solyet ses protecteurs;
Que le ciel sur moi seule épuise ses rigueurs;

Ait un fort plus heureux que celui de sa mere. Par cet affreux discours ses enfans effrayes, Tantot entre ses bras, & rantot à ses pieds,

Par les plus rendres noms la conjurent lans celle De n'abandonnier pas leur première jeunelle. Tout reremiride cris, sout ell baigne de pleurs. Muis, o cris impuissans i motiles douleurs! Elle ne voir qu'il peine un reste de lumière.

Et le Dieu des enfers ett fourd à la prière. Enfin elle s'atrache à ces triftés objets ; Parmi le déferpoir, les cris de les fujets ;

Innocente victime, elle le fait conduire Où l'amour & le fort ordonnent qu'elle expire. Pers l'abime fatal je la vois s'avancer; Et dans ce précipice elle altoir s'élancer; Quand ma june douleur ne pouvant le réfoudre

A voir tomber fur nous ce dernier coup de foudre ;

J'ai toumé vers ces lieux mes regards & mes pas , Admirant fon courage , & pleurant fon trépas

#### PHERES

O malheureule Alcelto! A reine infortunée! Tes vertus méritoient une autre destinée. A Mais puisque par ta mortons malheurs soit celllés.

Pardonne si mesquestrane coulem pointraflez, a
Etsi d'un sils sauvé la prodige incroyable.

Occupe plus mon cour que san sort déplorable.

Je n'aimois que mon fils , & ce fils m'est rendu ; Je reprens près de lui le rang qui m'étoit dû.

Tour fiéchassoir, Cléon, four les loir de la reint : Et moi, dont le pouvoir n'étoir qu'mie de more vaine;

Je voyois à regret qu'après l'avoirfait roi,
Un autre dans son cœur est plus de part que
moi;

Et je ne pouvois voir sans un secret murmure, Que l'amour sût en lui plus sort que la nature. Mais à son désespoir c'est trop l'abandonner: Le tems & nos conseils sauront le ramener; Allons à ses soupirs mêter encor nos larmes.

# SCENE II. PHERÈS, SOSTRATE, CLEON.

#### SOSTRATE.

A H! Seigneur, prévenez de nouvelles allames.

Admete médiant de funcltes projets, Veut, malgré nos efforts, fortit de ce palais; Et si par votre vue, ou par votre prudence, Vous ne venez calmer... Le voici qui s'avance.

#### PHERE'S.

Dieux ! que vois-je ? est-ce lui ? quel transport

Les horreurs de la mort sont déja dans ses yeux. Mon fils n'est plus, Sostrate, & sa seule furie Est tout ce qui soutient le reste de sa vie.

#### SCENE III.

HERÈS , ADMETE , SOSTRATE ;

CLEON, Gardes.

#### ADMETE.

Uoi! mes propres sujets, rebelles à leur roi, Ment dans mon palais m'arréter malgré loi! la priere en vain j'ajoûte la menace.

est vous, dont l'injustice anime leur audace; est vous, pere cruel, dont le barbare essort roit pouvoir me fermer les chemins de la mort.

lais que prétendez-vous ? Cette rigueur extrême

le sauroit m'empêcher de suivre ce que j'aime.

cruel Apollon! pour me désesperer,

le la nuit du tombeau falloit-il me tirer?

devois-tu me rendre à la clarté céseste,

tu ne le pouvois qu'en m'arrachant Alceste?

npitoyables Dieux! quelles sont vos rigueurs;

c'est par ces essess qu'éclatent vos faveurs?

h! j'ose désier les traits les plus horribles,

ont s'armerent jamais vos vengeances terri
bles.

#### ALCESTE.

3D2.

1)e porter à mon cœur de plus sensibles coups, Que le secours affreux que j'ai reçu de vous.

#### PHERE'S.

Ah mon sie, éloignez ceze functe idée;

Fun trop grand délespoir votre ame est possedée.

La prudence mortelle, & le pouvoir humain, Ne sauroient révoquer les arrêts du destin. Vous avez des sujets dont je vous ai fait maître; Vous avez des enfans qu'Alceste vous sit naître; Elle est morte pour vous, il faut vivre pour eux; Vous davez con essent à ses mânes heureux; Vous le devez aux. Disun, auteurs de votre vie...

#### ADMETE.

Quels tousmens éternels voules-vous que j'él-

Sommendrai-je l'aspect de ces functes lieux, Où mon bonheur passé s'offre encore à me yeux?

De quels dounentremens veut-on que j'y jouisse! Chaque objet que j'y rouve augmente mon sepplice.

A detriftes devoirs mes fajets occupés; Des mues, des cheveux nouvellement corpés;

Des enfans foupirans la porte de leur mere; Una cour désplée y un trône solitaire.

tot

Que dis-je i je orois même en ces affreux inftans,

Que tout ce que je vois, que tout ce que j'entens,

Yomit contre met jours des injures Linglantes;) Que ces murs animés, que ces voltes parlantes D'Alceste incessamment une nomment le bour-

Er quantita vois mon peuple autour d'un vain

Je sens que chaque honneur qu'il rend à son courage,

ER de: ma Meheré Pévident témoignage.

Quelle indigne frayeur osez-vous concevoir?

# A D M E T E. Quel amour! quel courage elle nous a fait voir!

L'approche de la most ne l'a point ébranlée 3.

Pour me prouver la flamme elle s'est immolée:
Pouvois-je en recevoir de plus pressans esfets?
Elle a plus fait qu'amis, que pere, que sujets.

Aussi pour reconnoîtée ane slamme si belle.

Amis, pere, sujets, je quitte tout pour elle;
Je ne leur dois plus rien; je ne les connois plus:
Ou plutôt aujourd'hui que je les ai connus,
Je veux suir à jamais leur présence suneste,
Pour ne m'entretenir que de ma chere Alceste;

#### ALCESTE.

Et vouer à jamais à ses manes heureux, L'amour & le respect que je n'ai plus pour eux,

104

#### PHERE'S.

Grands Dieux! foyez touchés des tourmens qu'il endure.

#### ADMETE.

Prisqu'Alceste n'est plus, périsse la nature. Sacré slambeau des cieux, éteins-toi pour jamais.

Jupirer, de ta foudre embrale ce palais.

Fleuves, débordez-vous jusques dans ces murailles.

Terre, pour m'engloutir ouvre-moi tes en-, trailles.

#### PHERE'S.

Dieux! la raison s'égare; avez soin de ses jours. Je vais faire venir Hercule à son secours; C'est le dernier espoir qui flatte ma misere.

SCENE

# SCENEIV. ADMETE, SOSTRATE, CLEON, Gardes,

ADMETE.

HErcule à mon secours : que prétendez-vous

Hercule dans ces lieux! Ciel! commentanjourd'hui

Osera ma douleur paroître devant lui?
C'est par moi qu'à ses seux Alceste sur ravie:
Misérable! & c'est moi qui l'arrache à la vie.
Alceste, sans l'hymen qui l'unit à mon sort,
Ne se sur horreurs de la mort;
Elle vivroit heureuse entre les bras d'Alcide,
Et je n'aurois été ni lâche ni perside.
O vengeance des Dieux! dont les ordres cruels
Punissent sur les sils les peres criminels.
Pourrai-je soutenir le foudroyant reproche?...
Mais ce bruit éclatant m'annonce son approche.
A ses yeux irrités cachons mon désespoir,
Et suyons des objets que je ne saurois voir.

# SCENE DERNIERE HERCULE, ADMETE, SOSTRATE, ALCESTE, CLEON.

HERCULE.

A Rrête; ouvre les yeux. La fortune inhumaine
T'enlevoit ton épouse, & je te la ramene.
Vivez heureux.

ADMETE.

O ciel ! en croirai-je mes yeux? Est-ce vous que je vois , Alceste ?

ALCESTE.

ADMETE.

O Dieux!

C'est vous-même. Comment votre ombre sugitive

A-t-elle repassé la ténébreuse rive ?

Quel Dieu vous a rendu à la clatté du jour 🖰 😘

#### HENOULIN

C'ass parasorique le biel la rend à ton amour.
Au brait de son stépher; l'eccusiant d'injustice de le brais de les hoses de montenain de l'arracher.

L'acrive le premier; je la vois qui s'avance;

Etad'un bras qu'assiminant d'amour d'injustice d'

S'éleve jusqu'à moi du centre de la terre;
Mais à peine sur lui mon bras appesanti
Le repousse aux enfers dont il étoir sorti,
Qu'Alceste jusqu'alors dans la doubeur plongée,
De ses maux tout à comp demeure souragée.
L'oracle est accompli, le ciel est désarmé;
Sur le monstre emplouri l'abime s'est sermé.
Adieu; je vais encore aux rives étrangeres
Chercher à ma valeur de nouvelles matieres,
Et par ces nobles soins tâcher de triompher

#### ADMETE.

D'un reste de transport que je veux étouffer.

Quoi ! voulez-vous déja, trompant mon espérance,

De mon libérateur me ravir la présence? C c ii

#### ALCESTE

Pour Alceste, pour cous....

101

#### HERCULE.

Ah! ne m'arrête pes.
D'Alceste, loin de moi possede les appas;
Et ne m'oblige point à ternir ma victoire
Par quelque repentir indigne de ma gloire.

#### ADMETE.

Ne nous rebutons point, suivons; & qu'à jamais Notre reconnoissance égale ses bienfaits.

#### FIN.



# INO

# MELICERTE, TRAGEDIE.

# OMI

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{$ 



# PREFACE.

A tragédie d'Ino fut une de celles L qui firent remporter des prix à Euripide. Le tems qui nous a nérobé une partie des ouvrages de ce grand poète, n'a pas laissé venir jusques à nous le moindre fragment de celuici; & l'on en ignoreroit le fajet mê-me, fi Hyginus, affranchi d'Auguste, n'avoit pris le foin de nous le conferver dans sa quatrième Fable, qu'il nous a laissée sous le titre d'Ino d'Euripide, où nous apprenons qu'Atha-i mas, souverain d'une pastie de la Thessalie, eut deux enfans d'ino son épouse, & deux autres de Themisto qu'il épousa aussi; qu'ino sa premiere femme, étant allée fur le Parnasse pour célebrer les fêtes de Bacchus, Athamas envoya de ses gens qui la luir ramenerent, & il trouva le moyen 312 PREFACE.

de la garder près de lui comme une personne inconnue. Themisto cependant sut informée qu'elle y étoit, sans pouvoir la connoître, & forma le dessein de faire périr les ensans de cette premiere semme d'Athamas. Elle la prit elle - même pour considente & pour complice de son dessein, la pour complice de son dessein la pour consideration de seu de son dessein la pour consideration de seu de pour complice de son dessein, la regardant comme une esclave, qui apparemment faisoit auprès des quatre enfans d'Athamas, qu'on élevoit ensemble, les sonctions de gouvernante. Afin de ne se point méprendre au choix qu'elle avoit à faire des deux qu'elle vouloit immoler., Themisto commanda à sa rivale de donner des vêtemens blancs aux deux derniers enfans du Roi, & d'habiller de noir ceux de sa premiere semme. Ino sit le contraire. Themisto tua ses propres enfans: elle reconnut son erreur, & se tua ellemême de désespoir.

Voilà la fable, ou plutôt l'argument de la tragédie d'Euripide, duquel j'ai tiré le mien. Il n'est donc point tout entier de mon invention: & il est sur-

prenant

# PRERACE.

prenant que dans un tems où beau-coup de personnes, d'une érudition très-profonde dans l'antiquité, marquent beaucoup de goût pour le théâtre, il ne s'en soit presque point trouvé qui n'ait regardé cette pièce comme un roman tout-à-fait nouveau, & tiré, dans toutes ses parties, de mon imagination. Est - il possible que les connoissances d'aujourd'hui soient si bornées? Hyginus est-il un livre si peu connu? & toutes les perfonnes qui viennent à la comédie, & qui se mêlent de décider des ouvrages de théâtre, n'ont-elles lû ce sujet que dans les métamorphoses d'Ovide ? L'actrice qui a représenté le rôle d'Ino dans sa nouveauté, & celle qui l'a joué depuis avec le même succès, semblent en avoir étudié le carastere dans Horace, & s'être reglées sur un de ses préceptes.

Sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino. Que Medée soit sarouche & inflexible s Insciendrement affligée. Tome II. D d P. R. E. F. A C E.

Pour moi, je me slaste d'avoir affez exactement suivi la fable ancienne. Si je m'en suis écarté dans quelques endroits, j'ai été obligé de le faire pour m'accoutumer au goût d'aujourd'hui, à qui cette grande simplicité des Anciens ne convient pas. Il est vrai que pour éviter cet inconvenient, j'ai peutêtre chargé mon sujet de trop d'incidens; mais ils étoient indispensablement nécessaires pour préparer les scenes de reconnonlance, qui ont eu, à ce qui on m'a dit; le bonheur d'ênt généralement applaudées. Elle ont fait verser des darmes aux personnes les plus déterminées à me se point laisse toucher dans les spectacles, & qui, et venant voir cette tragédie, avoient fait une ferme réfolution de m'y point pleurer. Le public en a été attendri toutes les fois qu'elle a paru fur le théâtre. Et il faut bien que la condaire & le sujet de cette pièce ne soit pas sans quelque mèrite, puisque lors-qu'elle m'a été envoyée après l'impres-sion, je l'ai trouvée si désigurée, qu'à

#### PREFACE.

peine l'ai-je reconnue. J'y ai vu tant de manque de bon sens, de vers estropiés ou rampans, de pléonasmes auxquels je n'avois jamais songé, & même de solécismes contre la langue, que je me suis étonné cent sois de l'indulgence du public.

J'ai tâché, pour la mériter, de corriger les défauts les plus essentiels de cet ouvrage, & de le remettre dans son état naturel autant que ma mémoire me l'a pu permettre, & de tirer ensuite de mon imagination les secours que la premiere m'a resulés.





# ACTEURS.

ATHAMAS, Roi de Thessalie.

EURIDICE, Princesse du sang des Rois de Thessalie.

THEMISTE'E, femme d'Athamas.

IN O, premiere femme d'Athamas, esclave de Themistée, & gouvernante de la Princesse sous le nom de Cléone.

MELICERTE, fils d'Athamas & d'Ino, fous le nom d'Alcidamas.

PALAMEDE, fils de Themistée, & de Glaucus son premier mari.

CLARIGENE, favori d'Athamas.

GARDES.

La Scene est à Pelle, dans le palais des Rois de Thessalie.



# I N O

MELICERTE

TRAGEDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCENE PREMIERE. THEMISTÉE, PALAMEDE.

THEMISTE'E.



É bien, mon fils, le fort changerat-il de face,

Pouvons nous esperer de sauver cette place ?

Les guerriers que mon frere amene à son secours,

De nos longues frayeurs suspendront-ils le cours?

D'd'iii

#### PALAMEDE.

Madame, il étoit tems, s'il faut ne vous rien taire,

Que Thrasille amenat ce renfort salutaire; Nous étions, sans son aide, au comble de nos maux:

Les Thébains à foute heure avançoient leurs travaux,

Et traçoient sans obstacle autour de nos murailles,

L'ordre de leur triomphe, & de nos funérailles. Ce secours imprévu, qui détruit leurs projets, D'une héroïque ardeur anime vos sujets. Tous, contre l'ennemi demandant à me suivre, Sont résolus de vaincre, ou de cesser de vivre; Et bientôt avec moi, ces guerriers généreux Délivreront ces murs, ou tomberont sous eur.

#### THEMISTE'E.

Que j'aime ce grand cœur! que cette ardeur guerriere

Répond au grand dessein qu'a formé votre mere! Et qu'un fils, dont le bras s'apprête à nous sauver.

Se rend digne du rang où je vais l'élever !

### PALAMEDE.

Quoi! Madame.

#### THEMISTE'E.

Il est tems, quand tout nous favorise,
Que je fasse éclater cette illustre entreprise:
Mais avant qu'à vos yeux j'expose mon secret,
Etes-vous bien instruit de tout ce que j'ai fait?
Savez-vous par quel sort, d'une race commune,

Aux suprêmes grandeurs j'élevai ma fortune ?

#### PALAMEDE.

Etant ce que je suis est-ce à moi d'ignorer Ce que tout l'univery fut contraint d'admirer? ' Je sai que le seu roi, pere de la princesse, A mon pere Glaucus consia sa jeunesse; Qu'après la mort du roi, le superbe Athamas Crut pouvoir d'une sille usurper les étans; Que mon pere y périt; que vous prites ses armes,

Et que votre grand cœur, seconde par vos char-

Contraignit Athamas, pour reguer parmi nous,
De partager le trône & son lit avec vous;
Que sa premiere épouse, à Thekes oubliée,
Ino, par cet hymen, se vit répudiée;
Que le bruit de sa mort, & celle de son fils,
Du roi, depuis dix ans, agire les esprits;
Que cependant Cadmus, pour venger sa famille.

Et demander railon de la mort de la fille, D d iiii Vient d'envoyer ici ses plus vaillans soldats Sous le commandement du jeune Alcidamas, Qui gagnant en trois mois deux sanglantes batailles.

Réduisoit notre espoir à ces seules murailles, Dont la prise eût rendu son triomphe achevé Sans le nombreux secours qui nous est arrivé.

#### THEMISTE'E.

Je l'avois bien prévu, mon fils, que de ma vie Vous ne saviez encor que la moindre partie, Ou qu'éloignant de vous ce qu'elle a de trop noir, Votre amitié feindroit de ne le pas savoir. Je ne m'en défends point, de quoi que l'on m'accuse.

Un fils en sut la cause, il en sera l'excuse; Et jamais de remords un cœur n'est combattu, Quand ses heureux forfaits couronnent la vertu. Chargé par le feu roi du soin de sa famille, Arbitre de son trône & du sort de sa fille, V otra pere conçut le glorieux dessein De vous donner un jour sa couronne & sa main; Et dans ce doux espoir, vous sormant l'un &

l'autre,
J'élevois avec lui son enfance & la vôtre.
Le jaloux Athamas vint troubler ce bonheur.
Tous: la Thesfalie éprouva sa fuseur;
A votre illustre pere il en couta la vie.
Et moi, pour soutenir sa généreuse envie.

Et répondre aux desseins qu'il avoit faits pour vous,

De mon persécuteur je me fis un époux. Par-là tout fut tranquille; & loin de nos riva-

ges,

De la guerre aussitot j'écartai les ravages.

Mais, quel trouble nouveau vint frapper mes
esprits!

Athamas sur le trône y destine son fils; Il veut que Melicerte époule la princesse. Je perds, à le fléchir, foins, prieres, adresse; Lorsqu'un bruit imprévu se répand dans la cour Que la premiere époule avoit perdu le jour, Et que, sur le récit d'un second hymenée, Au désespoir Ino s'étoit abandonnée. Athamas à l'instant agité de fureur, Prend en haine le jour, & le trône en horreur. Les plus cruels remords de son cœur se saisirents. De ses cris redoublés ces voûres retentirent; Le sommeil pour jamais s'éloigna de ses yeux : Et toujours accusant les mortels & les Dieux, Au fond de ce palais, sa tristesse profonde Le rendit invisible aux yeux de tout le monde. Que fis-je cependant? par force ou par amour, J'intéressai pour vous, ou bannis de la cour, Tous ceux dont le crédit, le rang ou la nobleffe .

Yous poavoient disputer l'hymen de la princesse : Et pour me voir toujours maîtresse de son sort, Je la sis du palais conduire dans ce sort, Et ne mis auprès d'elle en ce lieu solitaire, Qu'une garde sidele, une esclave étrangere, Qui, presqu'en même tems livrée entre mes mains.

Crut fon fort trop heureux d'entrer dans mes desseins

Et qu'à servir vos seux j'inréressai lans peine Par le slatteur espoir de sortir de sa chaîne. Ce ne sut pas assez; par la mort d'un rival Il falloit vous lever un obstacle fasal. Je ne balançai point. Du jeune Melicerte, Nourri chez les Thébains, je résolus la perte; Et Licus plein de zele & de témérité, Partit pour l'immoler à notre sûreté.

#### PALAMEDE.

Quoi! c'est vous....

#### THEMISTE'E.

Oui, bientôt toute la Thessale, Du bruit de cette mort, par mes soins su remplie.

Cependant de Licus je n'appris point fon fort; Licus ne revint point m'en faire le rapport. Enfin, après dix ans j'ai reçu cette lettre, Qu'aujourd'hui feulement on vient de me remettre. Et qui, bornant le cours d'un esprit décevant, M'apprend que Mélicerte est encore vivant.

#### PALAMEDE.

Ala! puisqu'il vit encor, j'ixai bientôt moimême

M'immoler ce rival de la grandeur suprême.

Dès qu'aux pieds de ces murs nos ennemis vaiscus....

#### THEMISTE'E.

Non, ne vous livrez point à des soins super-

Empéchons seulement que par la renommée Cette nouvelle ici ne soit trop tôt semée; Et tandis qu'Athamas se livre à sa sureur, Prositons, pour regner, de son heureuse erreur.

Déja lassé d'un rang dont l'éclat l'embarrasse, l'aurois sû le résoudre à vous céder sa place; Mais trop prompt à calmer ses transports surieux.

Clarigene l'obsede & le suit en tous lieur.

Sa vertu dangereuse à mes projets s'oppose;

De la garde du roi c'est lui seul qui dispose;

Il a dans ce palais plus de pouvoir que moi;

Mais bientôt à mon tour j'y donnerai la loi.

Téméraires, craignez l'éclat de ma vengeance;

Le secours de mon frere assure ma puissance;

INO 124 Il met, & la victoire, & le sceptre en mer

mains: Mon fils va triompher de vous & des Thébains. Du succès que j'attens je suis persuadée ; Déja pour ce dessein la princesse est mandée. Elle entre.

# SCENÉ II. THEMISTÉE, EURIDICE, INO, PALAMEDE.

#### THEMISTE E.

Nfin, Madame, il est tems que ces lieux Reconnoissent en vous le sang de vos ayeux. Tandis que les malheurs attachés à nos armes, Pour vos jours précieux m'ont donné des allar-

Craignant que ce p-lais ne fût pas assez fort, Je crus devoir ailleurs confier votre fort. Nos desseins aujourd'hui prennent une autre face ;

Six mille combattans arrivent dans la place. Les Thébains à leur tout vont être repoussés; Et mon époux cédant à mes vœux empresses, 'a remettre en vos mains le sceptre de vos peres,

ont nous n'avons été que les dépositaires:

Aais l'intérêt public, d'une commune voix,

'ous demande un époux pour soutenir vos

droits.

'armi tous nos guerriers, de cer honneur infigne, 'alamede, Madame, est jugé le plus digne.

il est fils d'un héros, qui tout percé de coups, Mourut sur ces remparts en combattant pour vous.

Après cela, je croi qu'aux vœux de votre em-

Aux miens, à ceux du roi, l'on vous verra soul, crire:

C'est de quoi je me flatte; & sans plus différer, Pour ce vœu solemnel je vais tout préparer.

#### A Ino.

Vous, à qui je commis le soin de sa jeunesse, Cleone, a cet hymen disposez la princesse, Et je reconnoîtrui votre sidélité Par le don précieux de votre liberté.



# SCENE VIII. PALAMEDE, EURIDICE,

### INO.

# PALAMEDE.

Joigne aujourd hui mon fort à votre destinée, Madame, & que les Dieux m'assurent un bonheur

Que mon cœur enflammé met au dessus du leur?

Autour de nos remparts, après cette promesse, Je verrois sans trembler tous les rois de la Grece:

Défenseur du trésor que je dois posseder, Quels périls desormais pourroient m'intimider.

Madame, & quels efforts voulez-vous que tente

Pour mériter un bien qui passe mon attente?

#### EURÍDICE.

Seigneur, car les rigueurs de ma longue prison Ne m'ont que trop instruite à vous donner a nom 2 Il n'est pas tems encor que votre joie éclate;
Votre cœur prévenu croit trop ce qui le flatte.
Cet hymen n'est pas fait, quoiqu'il soit résolu;
L'on n'a point sur mon cœur un pouvoir absolu:
Comme il n'est pas un bien dont un autre dispose,

L'ordre de Themistée est pour lui peu de chose Et ce cœur, résolu de ne se point trahir, Veut choisir par lui-même, & ne point obéir.

#### PALAMEDE.

Hé! me soupçonnez-vous d'être assez téméraire Pour vouloir abuser du pouvoir de ma mere? Quand mes soins, mes respects, mes devoirs assidus.

Vous ont marqué....

#### EURIDICE.

Gomment me les a t-on rendus ?

Est-ce par la prison où je fus enfermée,

Que votre almour pour moi s'est li bien exprimée?

De quel front osez-vous me demander le prix Des vœux que j'ai toujours reçus avec mépris? Votre amour a toujours mis le comble à ma peine.

Plus funeste pour moi, plus cruel que la reine, Combien a-t-il couté de larmes à mes yeux? Ex plus il est constant, plus il m'est odieux.

#### PALAMEDE.

#### Madamè!

#### EURIDICE.

Il faut, Seigneur, que votre espoir finiss. Comptez avec vous-même, & rendez-vous jutice:

Vous connoissez mon cœur, songez quel es mon rang,

Mon orgueil, ma naissance, & quel est votre

Jugez, si de vingt rois démentant la noblesse, À l'hymen d'un sujer il faut que je m'abaisse.

#### PALAMEDE.

Oui, Madame, je sai quelle fatalité

A mis entre nos rangs quelque inégalité.

Je n'ai point comme vous de naissance royale;

Je n'ai point pour ayeux ni Pelops, ni Tantale;

Mais le sang d'un sujet conqui par ses hauts fais,

Yaut bien le sang des rois souillé par des forfaits.



# SCENE IV. EURIDICE, INO.

#### EURIDICE.

CLeone, c'est ainsi qu'on croit vaincre ma

#### INO.

Dût mon sang assouvir le courroux de la reine, Je ne puis m'empêcher d'admirer vos vertus, Madame, & de louer vos généreux refus. Il sied bien d'abaisser un sujet téméraire, Quand la Grece a des rois plus dignes de vous plaire.

Si Mélicerte vir; si les Dieux l'ont sauvé,
Dans cet heureux espoir il étoit élevé.
Je connoissois Ino, sa mere infortunée,
Qui ne formoit des vœux que pour cet hyménée;

Et sans le coup fatal qui l'a mis au tombeau, Le sort d'aucum mortel n'auroit été si beau.

#### EURIDICE.

Ah! Cleone, les Dieux ont pour moi trop de haine.

C'est peu d'être captive où je dois être reine 3.

C'est peu que dans ce jour l'on m'ose menacer D'un hymen tyrannique où l'on veut me forcer; A des maux plus cruels ma vie est réservée.

#### INO.

#### Comment!

#### EURIDICE.

Dans la prison, où je sus élevée, Où nul ne m'abordoit que mes tyrans, & toi, Croirois-tu que l'amour eût triomphé de moi?

#### INO.

Ciel! que vous m'étonnez : & par quel fort, Madame,

Cet amour que j'ignore a-t-il sur pris votre ame ?

#### EURIDICE.

Il te souvient du jour où les Thébains vainqueurs,

Parurent nous donner de si tristes frayeurs;
Quand seur chef tour à coup, saivi de son armée,
S'avança jusqu'au fort où j'étois enfermée;
La garde du dehors suyant de toutes parts,
Lui permit d'approcher de nos derniers remparts.

Nous nous vimes rous deux : quel trouble fut le nôtre!

Que ce premier aspect nous surprit l'un & l'autre! Ses yeux étincelans de l'ardeur du combat, 'Attachés sur les miens perdirent leur éclat ;
De ses soldats vainqueurs il suspen in l'audace.
Qu'en cer état, Cléone, un mortel a de grace!
Et qu'un héros couvert de poussiere & de sang,
Touche aiscement le oœur de celles de mon

Le ciel en ce moment, s'il est voulu me croire, Aussi loin que mes vœux est porté sa victoire : Mais de quelles seavoux mes sens furent troublés,

Quand je vie fur nos muis nos foidats affetti-

D'une grêle de traits qui vola sur sa tête,
Lui faire abandonner l'espoir de sa conquête!
Ah! de ses ennemis s'il ne sur pas vainqueur,
Il eut la gloire au moins de l'être de mon cœur;
Et dans ce jour fatal au reste de ma vie,
Au désaut de nos murs je lui sus asservie;
J'eus même le plaisst de lire dans ses yeux,
Qu'il ne put sans douleur abandonner ces lieux.
Pour me voir plus long-tems, sa valeur inquiette

Ne faifoit devant nous qu'une lente recraite; Et parmi les périls qui menaçoient les jours, le cherchoit mes regards qui le fuivoient toujours.

Ah! fose me flatter de la douce pense; - 15.5 Que s'il faroiel hymen dont je suis menache,

Il périroit sans doute, ou briseroit mes fers.
Cléone, au nom des Dieux, si mes jours te sont chers.

Voi s'il n'est point ici quelque sujet sidele
Qui voulût de mon sort lui porter la nouvelle.
J'espere que des cœurs si long-tems opprimés,
A la pitié pour moi ne sont pas tous fermés:
Cherche, presse, promets. Ma derniere esperance

N'est plus que dans tes soins & dans ta diligence :

Pour vivre ou pour céden à mes ennuis mortels. Va, j'attends ton retour aux pieds de nos Autels.

# SCENE V-

# INO.

Mon cœur, pour te servir, n'est point assez tranquille,

Malheureule princesse; & dans ce triste jour, J'ai des soins plus pressans que ceux de ton amour.

Dans l'ésst où je suis, quel parti-dois-je prendre?

Des Dieux ou des mortels, quel secours dois-je
attendre?

ET MELICERTE.

333

A qui me consier? que dois-je faire, ô Dieux !D'un monde d'ennemis entourée en ces lieux ;
Dans le trouble mortel dont je suis possedée...
On ouvre ; quelqu'un vient. J'en rappelle l'idée;
C'est Clarigene.

SCENEVI

CLARIGENE en entrant.

On , n'attendez rien de moi , Je ne trahirai point l'intérêt de mon roi ; Je souffrirois plutôt la mort la plus cruelle.

1 N O.

C'est lui-même: grands Dieux! je sais quel est son zele

CLARIGENE.

De cet état penchant mon bras sara l'appui.

I N. O.

ll fort : qu'attendons-nous ? Décourrens-nous à lui ;

#### 134 TT 1 N O

Nous formmes feeds. Seigneur, excusez mon audace;

D'un moment d'entretien puis- je espèrer le grace ?

#### CLARIGENE.

Où suis-je? quel prodige! & qu'est-ce que je

La fille de Cadmus, l'épouse de mon roi ! Ino dans ce palais ! Als ! souffrez....

Clarigene,

Arrêtez; ces honneurs ne sont dûs qu'à la reine: Si l'on nous observoit dans ce fatal séjour, Songez que vos respects me couteroient le jour.

### CLARIGENE

Sous un habit d'esclave ! une reine ! Ah ! Madame,

Je ne puis revenir du trouble de mon ame. Quel fort en cet état conduit ici vos pas.). Que venez-vous chercher?

## , ... IN O. . ...

Ce que je cherche? Hélas! Sachant que mon époux, malgré sa foi donnée, Voulois soumer les neonds d'un second bymenée, Ex qu'il abandonnoit, fans espoir de secours,
Un fils l'unique fruit de nos tendres amours;
A mon pere Cadmus je remets ce cher gage,
Er m'expose sans suite aux périls d'un voyage.
Un parti d'ennemis, dont les champs sont couverts,

M'enveloppe, m'arrête, & me charge de fers.
On m'améne en ces lieux, on me livre à la reine.
Alors, pour éviter une mort trop certaine,
Je lui cache mon nom, ma naissance, mon sort;
Auprès de la princesse on me conduit au fort.
Là, j'ai depuis dix ans, des mortels oubliée,
Elevé sa jeunesse à mes soins confiée;
Et quand je m'attendois de n'en sortir jamais,
Pour la premiere fois j'entre dans ce palais,
Où l'aspect d'un ami que touche ma misere,
Me flatte que le ciel me sera moins contraire.

#### CLARIGENE.

Il le sera sans doute. Ah! si quelque rapport Avoit au roi, Madame, annoncé votre sort, Que dans cette nouvelle il est trouvé de charmes!

Qu'il se forépargné de rourmens & de larmes !

#### INO.

Dieux ! que me dites-vous ? Le bruit de mon trépas

A-t-il touché le cœur de l'ingrat Athamas!

Que dis-je? mon époux m'aimeroit-il encore?

#### CLARIGENE.

J'ose dire encor plus; votre époux vous adore.

Ah! si vous aviez vû ses furieux transports,

Son affreux désespoir, ses larmes, ses remords;

Si vous saviez l'horreur que sa douleur extrême

Lni donne pour la vie, & pour ce diadême

Qui lui couta, dit-il, l'objet de ses amours,

Yous ne verriez que trop qu'il vous aime toujours.

#### INO.

Que je sens à la fois de douleur & de joie! Puisqu'il m'aime toujours, il faut que je le voie: Faites qu'en ce moment j'embrasse les genou, Que je puisse à ses pieds . . . .

#### CLARIGENE.

Madame, y pensez-vous?
Voulez-vous, au pouvoir d'une reine en furie,
Par trop d'impatience exposer votre vie ?
De la guerre plutôt attendons la succès.
Ces tenres, ces drapeaux, ces bataillons épais
Qui pressent nos remparts, qui ravagent nos plaines;

Tout ce que vous voyez sont les troupes Thébaines ;

Celui qui les commande est un jeune-étranger, Qui pour chercher la gloire affronte le danger. On ignore son rang, son pays, sa naissance. Cependant, quoiqu'à peine il sorte de l'enfance,

Il surpasse déja les plus fameux vainqueurs; De ses ennemis même il sait gagner les corurs. Comme son propre fils, Cadmus le considere.

#### INO.

Cadmus! Mais, Clarigene, il faut ne me rien taire:

Vous voyez par mes pleurs, mon trouble & mon espoir,

Ce que je crains d'apprendre, & brûle de savoir. Une flatteuse idée à ma tendresse offerte..... Ah l ce jeune guerrier n'est-il point Mélicerte?

#### CLARIGENE.

Madame, ce guerrier se nomme Álcidamas.

### INO.

Et mon fils, que fait-il?

#### CLARIGENE.

Ne le demandez pas.

# 1 N O.

Il est mort, Clarigene 1.

### CLARIGENE.

Il est vrai qu'on public Que la main d'un perside a terminé sa vie, Tome II. F f RIS ST. I.N. O.

Mais le même bonheur qui conserva vos jours, Des siens aussi peur être a respecté le cours.

Aucun des prisonniers tombés en ma puissance, N'a pà de son destin me donner connoissance.

Ne précipitez rien, reposez-vous sur moi:

Cependant mon devoir m'appelle auprès du roi;

Pour votre intérêt même il faut que je vous quitte;

La tesne profitant du trouble qui l'agite, Veut qu'il céde à son fils le pouvoir souverain: Mais je vais ou périr, ou rompte ce dessein.

IN C.

Avos soins généreux faites que tout succede; Ers'il est à mes maux quelqu'espoir de remede; Si le sort me réserve un traitement plus doux, Mon cœur, après les Dieux, ne l'attend que de

Fin du premier Acte.





# ACTEII

# SCENE PREMIERE.

#### CLARIGENE.

E roi m'attend; faut-il hazarder de lui dire Que sa premiere épouse en ce palais respire? Non, ne révélons point ce seuret dangereux, Ou du moins attendons des instans plus heureux. Ce prince infortuné pourroit-il la défendre Au moment que du trône il s'apprête à descendre?

Aidez-moi, Dieux puissans, à l'en dissuader, Tandis que sans témoins je le puis aborder, Et qu'avec Palamede, aux portes de la ville, Themistée est allée au devant de Thrazile. De ma si sélité, de mes justes avis. Une sanglante mort dût elle être le prix, Seul à leurs attentats il faut que je m'oppose; De mon roi malgré lui je défendrai la cause.

Ff ij

Heureux si je pouvois, tandis qu'il en est tems? Rappeller dans son cœur ... Mais c'est lui que i'entens.

O Dieux!

# SCENEIL ATHAMAS, CLARIGENE.

#### ATHAMAS.

Pectres langlans, fouffrez que je respire; Sortirez-vous toujours du ténébreux empire? Et ne puis-je obtenir que de vos feux vengeurs Un moment de sommeil suspende les horreurs? Si l'éclat des grandeurs, source de ma misere, Surmonta les doux noms & d'époux & de pere, Voulez-vous, qu'éprouvant un supplice infini, Criminel une fois je sois toujours puni? Hé bien! puisque mes cris, mon désespoir, mes

larmes, Mon cœur, livré sans cesse aux plus rudes allar-

Les remords éternels qui troublent ma raison, Ne sauroient de mon crime obtenir le pardon, Mourons; que le trépas mette fin à ma peine. La plus cruelle mort ... Ah! c'est vous, Clarigene,

#### CLARIGENE.

Ah! Seigneur, quel dessein osez-vous concevoir, ? Vous offensez les Dieux par un tel désespoir. Quoi! le seul souvénir d'Ino, de Mélicerte....

#### ATHAMAS.

Rien ne sauroit, ami, réparer cette perte.

D'une épouse & d'un fils j'ai causé les malheurs.

Ils font morts.

#### CLARIGENE

Ah! cessez de leur donner des pleurs. Hé! qui sait si le ciel, appui de l'innocence, N'a pas contre le crime embrassé leur désense à Peut-être votre Ino n'est pas loin de ces lieux; Peut-être que ce jour va l'offrir à vos yeux. Et ne se peut-il pas, pour sauver Mélicerte Des bras des assassins qui conspiroient sa perte, Que Cadmus le cachant sous un nom supposé, Ait répandu les bruits qui nous ont abusé;

#### ATHAMAS.

Vain espoir, dont tu veux que ma douleur se

#### CLARIGENE.

Faut-il, sous la douleur, qu'un si grand cœur s'abatte?

Ff iij

#### ATHAMAS.

O que mon triste sort est digne de pirié!

Devoir, nature, amour, j'ai tout sacrissé;

Et pour le faux éclat qui sort d'un diadême,

Aux plaisirs les plus doux j'ai renoncé moimême.

Ino fignala mieux fon courage & sa foi; Elle eut bien plus d'amour, plus de vertu que moi.

Je me souviens toujours de ce jour d'allegresse, Où dens ces nobles jeux que célebre la Grece, Elle me préséra sans sceptre, sans états, À vingt rois mes rivaux, brûlans pour ses appas.

Et moi, pour la payer d'une faveur insigne, Qui me donnoit un bien dont je n'étois pas

digne,

Je livre ce que j'aime au fort le plus affrenx,

Et je deviens barbare à qui me fit heureux.

Ino, quel est le prix que te gardoit mon ame!

Un divorce éternel fut le fruit de ta flâme;

Et pour un sceptre offert à mes yeux éblouis,

Je conjurai ta mort & celle de ton fils:

Fatale ambition dont je fus la victime!

A peine eus-je acheté le trône par un crime,

Que je me vis en proie aux malheurs les plus grands;

J'éprouvai le destin qu'éprouvent les tyrans.

Indigne de regner, & digne du tonnerre, Je me crus le mépris & l'horreur de la terre; Je ne respirai plus qu'un air empoisonne; Des douceurs du sommeil je fus abandonné; Je redoutai parrout quelqu¦embuche fatale. Au milieu des festins j'eus le sort de Tantale; Br toujours de frayeur mon esprit éperdu, Me fit voir sur ma tête un glaive suspendu. Ce n'étoit pas allez : pour angmenten ma peine ; Je n'avois près de moi qu'une femme hautaine, Dont les crimes, l'orgueil, & les emportemens . Loin de les soulager, redoublent mes tourmens. Le sceptre que je porte est pour elle ud supplice : Bile veuvqu'à son fils j'en fasse um facrifice; : Ou, pour me l'arracher, prompts à tout immoter. Aux crimes les plus noirs ils sant prêts à voler. Cédons; mais en cédant à ce dernier orage, Ranimons ma vertu, rappellons; mon sout rage. Maître endor du bandeau qu'ils veulent m'arra na 1. : cher . Moi-même de mon front je le veux décacher. Faisons voir qu'un grand cœur 'aisement le: dedaigne Et sait y renoncer avant qu'on l'y contraigne.

F f iiij

## CLARIGENE.

Qu'entens-je? quels discours? Un roi si généreux

Peut-il former, Seigneur, un dessein si honteux?

Quand les Dieux fur un front ont mis une cou-

Ce n'est qu'avec le journ qu'il faut qu'on l'aban-

Vous-même, envilageant ce grand titre de roi,

Il m'en fouvient, Seigneur, vous difiez devant moi,

Qu'eût-il par cent forfaits attiré leur colere, Pour s'égaler aux Dieux, il n'a qu'un pas à faire; Qu'au moment que la mort lui vient fermet les

yeux,
Son trône est un dégré pour l'élever aux cieux;
Et qu'une mort si belle est plus digne d'envie,
Que le cours inconnu de la plus longue vie.
Quel changement, ô ciel !-je ne; vous conneis

plus.

Ces nobles sentimens, que sont-ils devenus?

Qui vous rend aujourd'hui si contraire à vousmême?

Pourquoi vous dépouiller du facré diadème ? Er quelle crainte enfin , quelle nécessité Peut vous faire descendre à cette indignité ? Craignez-vous l'ennemi, dont la force épuiste Semble offrir à Thrazile une victoire aisse? Avez-vous dans ces murs de secrets ennemis? Craignez-vous Thémistée, & l'orgueil de son fils? De l'avide soldat, & d'une cour servile, Laissez-leur acheter le suffrage inutile. Ce palais est pour vous un asyle assuré; Du soin de le garder vous m'avez honoré; Vous me verrez toujours remplir votre espérance,

Et mériter l'honneur de votre confiance: On tenteroit en vain de corrompre ma foi. Votre garde, après vous, ne reconnoît que moi;

Des plus vaillants des Grecs l'élite la compose ;.
Que sur eux & sur moi votre esprit se repose.
Quand je leur consiai ce séjour écarté,
Je ne négligai rien pour votre sireté;
Ainsi je vous répons, quoi quion ose entreprendre.

Que vous aurez des bras armés pour vous défendre.

Er que vos ennemis, avant votre trépas, Ne verront point ici d'autre roi qu'Athamas.

### ATHAMAS.

Ah! pour quelques momens qui me restent à vivre,

A des périls si grands veux-tu que je te livre &

Un ami sissele est si rare à trouver,
Que j'ai trop d'intérêt de me le conserver.
Cédons: ne tentons plus un essort inucise.
Thémistée a pour elle & l'armée & la ville;
Son sils, maître de tout, désendant ces remparts,

Sur lui, de mes sujets, fixe tous les regards. Ici, de souverain je n'ai qu'une ombre vaine, Qu'un pouvoir emprunté que je quime sans

peine. Laisse-moi m'éloigner de ceste trisse cour,

Et chercher dans l'horreur du plus affreux &jour

Quelque lieu favorable à ma douleur extrême, Où jusques au tombeau je me cache à moimême.

# SCENE III. ATHAMAS, THEMISTÉE,

# CLARIGENE.

ATHAMAS.

M Adame, c'en est fait ; puisque je l'ai promis, Men sceptre va passer aux mains de votre sils. Dans l'état où du ciel me plonge la colere, Il le défendra mieux que je me saurois faire. Du trône vous & moi descendons aujourd'huis ' Que votre sils l'occupe, & qu'il en soit l'appui. Mais d'Euricide ensin, ce trône est l'héritage; Vous savez qu'avec elle il saut qu'il le partage.

#### A Clarigene.

Et vous, pour leur hymen que je veux célébrer, Dans le temple prochain allez tout préparer.

#### CLARIGENE.

Dussai-je de la reine exciter la colere, Je ne puis m'empêcher....

#### THEMISTE E.

Arrêtez, téméraire; eulent être obéis,

Apprenez que les rois veulent être obéis, Et ne hazardez point d'inutiles avis.

#### CLARIGENE.

Madame, ces avis sont aftez d'importance Pour forcer mon respect à rompre le silence; Et puisque de mon roi j'ai l'honneur d'approcher,

Il est de mon devoir de ne lui rien cacher.

Oui, Seigneur, vous pouvez, fans quitter la couronne,

Vous délivrer des soins que la guerre vous donne.

Un roi, pour épargner le lang de les sujets; Ne doit point hésiter à rechercher la paix. Pour traiter sûrement vous avez un bon gage: Envoyez à Cadmus sans tarder davantage; Offrez, pour le remettre au rang de vos amis, La princesse Euridice à quelqu'un de ses sils; Et j'ai de sûrs garants, que par cet hyménée, Yous verrez promptement la guerre terminée.

#### THEMISTE'E.

Quels conseils un perfide ose donner au roi!
Un des fils de Cadmus vous donneroit la loi?
Et vous n'aurez jamais, quelques droits qu'on lui céde.

Qu'un sujet couronné, Seigneur, dans Palamede.

Je vois ce qui l'engage à vous parler ains:
Sous votre autorité, c'est lui qui regne ici;
Et pour y maintenir sa puissance odieuse,
Il veut vous engager dans une paix honteuse.
Mais ensin, de Cadmus vous imaginez-vous,
Par l'offre d'Euridice, appaiser le courroux?
Je sai mieux ce qu'il faut pour contenter sa
haine,

Et pour combler aussi l'espoir de Clarigene. Le traître, non content de me faire la loi, Et de vous inspirer des doutes de ma soi, A répandu partout que ma sureur jalouse A fait assassimer votre sils, votre épouse s Cadmus, par ces faux bruits enflammé de courroux,

S'est armé contre moi bien plus que contre vous;

Et mon sang, à sa haine offert en sacrifice,
Obtiendra mieux la paix que l'hymen d'Euridice.

Assurez-la, Seigneur; en me livrant à lui, Ne vous obstinez point à me servir d'appui; Croyez, pour éviter les remords de ma perte, Que vous vengez Ino, Cadmus & Mélicerte.

Par une seule mort contentez leurs desirs:

Mais, de grace, accordez à mes derniers soupirs ; Qu'à couvert des soupçons que l'on a de sa mere,

Mon fils n'ait point de part au fort qu'on veut me faire.

Indigne d'aspirer au pouvoir souverain,
D'Euridice il refuse & les droits & la main;
Ouvrez-lui seulement les chemins de la Crete,
Où l'attend, chez mon frere, une obscure re-

Alors, pour assurer le repos de vos jours, Des miens, sans murmurer, je finirai le cours.

#### ATHAMAS.

Madame, pour un fils vous prenez trop d'allarmes:

Dût Cadmus m'accabler sous l'effort de set

350

Avant que je saccombe il sera couronné. Clarigene, suivez l'ordre que j'ai donné.

CLARIGENE.

Ciel!

# SCENE IV.

# ATHAMAS, THEMISTÉE, EURIDICE.

### AT HAMAS.

A Pprochez, Madame, il est tems de vous rendre

Un bien que trop long-tems on vous a fait attendre:

Peur être qu'en un tems où la fureur de Mars Nous expose sans cesse à de nouveaux hazards, D'un trône chancelant vous feriez peu d'estime; Mais j'y place avec vous un guerrier magnanime.....

#### EURIDICE.

Hé! quel est ce guerrier dont les brillans exploits....

ATHAMAS.

Falamede m'est cher, e'est lui dont j'ai fut

Puisque les Dieux cruels, par haine ou par vengeance,

M'ont enlevé mon fils, mon unique espérance; Madame, je ne puis vous donner un époux Plus chéri d'Athamas, ni plus digne de vous.

#### EURIDICE.

Je ne sai pas, Seigneur, à vous parler sans feindre,

Si je dois, de vos foins, me louer ou me plaindre.

Le sceptre m'appartient, je le sai: mais pourquoi,

Quand vous me le rendez, disposez-vous de moi?

Quel pouvoir avez-vous sur le cœur d'Euridice ? Est ce ainsi qu'Athamas sait rendre la justice ? Il m'offense bien plus, par ce choix étonnant, En me rendant mon bien qu'en me le retenant,

#### .THEMISTE'E.

Quoi! Madame, ce choix vous blesse, & vous

#### E-U R:I D I C E.

Oui, Madame, à ce prix j'abhorre la couronne; Et j'aime mieux encor la perdre pour jamais, Que d'en porter les droits chez un de mos su jets.



#### THEMISTHE'E.

Yous outragez mon fils & ceux qui l'ont fait

S'il n'est pas roi, Madame, il est digne de l'être; Et si l'état n'avoit des sujets tels que nous, Le sceptre qu'on vous rend ne seroit point à vous.

#### EURIDICE.

S'il n'étoit pas à moi, je ne serois pas reine, Et ne parlerois pas, Madame, en souveraine; Mais puisque je le suis, je soutiendrai mes droits,

Et vous m'obéirez quand je ferai des loix.

#### THEMISTE'E.

Quel orgueil, quel mépris! Mais que veut Clarigene?

## SCENE V.

ATHAMAS, THE MISTÉE, EURIDICE, CLARIGENE, 1

#### ATHAMAS.

DEja dans ce palais, quel sujet vous ramene? THEMISTE'E.

#### THEMISTE'E.

Avez-vous vu mon fils? pourquoi ne vient-il pas....

#### CLARIGENE!

Madame, je l'ai vu qui marchoir sur mes pas; Il vient d'un grand combat nous apprendre l'issue.

Veuillent les justes Dieux que ma peur soit décue :

Mais si j'en crois les cris jusqu'à moi parvenus. Le secours est défait, & nous sommes vaincus. L'ennemi triomphant est maître de la ville; On porte devant lui la tête de Thrazile.

#### THEMISTE'E.

O Dieux! mon frere est mort!.

#### ATHAMASI

Suspendons nos regrets.

Le tems presse.

#### CLARIGENE

Je cours défendre ce palais, Et des foldats épars raffembler ce qui reste, Pour rendre à nos vainqueurs la victoire suneste.

CL

# SCENE VI. ATHAMAS, THEMISTÉE, EURIDICE, PALAMEDE.

THEMISTE'E,

C'En est donc fair, mon fils, & le ciel irrité....

#### PALAMEDE.

Thrazile s'est perdu par sa témérité. Se croyant assez sont pour courir à la gloire, Et remporter tour seul l'honneur de la vietoire,

Il s'est hâté, sans moi, d'attaquer les Thébains, Et j'ai su son trépas plutôt que ses desseins. 'Mais comme nos soldats ouvroient une retraité Aux restes sugiriss de sa troupe désaire; Emportés par l'ardeur d'un succès trop heureux, Les vainqueurs dans ces mars sont entrés avec eux.

Attiré par les ctis, je cours en diligence Où cet événement demande ma prélence: Tout change à mon abord. L'ennemi renversé, De ces murs à son tout vient d'être repoussé: Et si d'un frere mort yous aimez la vengeance, Madame, son vainqueur est en votre puissance. Celui qui de Thrazile a terminé le sort, Alcidamas . .

EURIDICE.

#### THEMISTE'E.

Allons venger (a mort ) Je dois cette victime aux mânes de mon frere.

### ATHAMAS.

Modérez les transports d'une aveugle colere, A Palamede.

Madame. Et vous, marchez au camp des ennemis

Pour profiter du trouble ou vous les avez mis, Palamede; achevez, par une prompte ruine De mériter le prix que l'amour vous destine.

A Euridice.

Le ciel , vous le voyez , seconde nos projets ; 🗀 Vous lui devez le sceptre ainsi qu'à vos sujets. Mais quelque droit qu'enfin vous y puissiez pré-

tendre,

M n'est à vous qu'autre qu'an rets bien vous le Criffio's rendre.

Mer il i e moure 🏰 🥻 pari kan ik

## SCENE VII

#### EURIDICE.

Q Ue ces vaines grandeurs ont peu d'attraits pour moi!

Ciel! que viens-jé d'entendre, & quel est mon effroi?

Le seul dont j'attendois la fin de ma misere:

Que dis-je? des mortels le seul qui peut me plaire.

De nos tyrans communs éprouvant les fureurs

Va me livrer bientôt au comble des horreurs.

Ce héros va périr! 6 fatale journée!

Malheureuse ! à quels maux me vois-je condamnée !

Peut-être a-t-il reçudes avis dangereux

Qui devoient l'informet de mon fort tigou-

Et pour m'en garantir, sa valent téméraire Aura fait plus d'effort qu'elle n'en devoit faire. Le ciel. . . . . Maisqu'el espoit à mes yeux vient s'offrir?

Non, il ne mourra point; je puis le secon-

#### ET MELICERTE.

357

Allons; quelque malheur que le destin m'apprête,

D'une tête si chere écartons la tempête. Le péril est pressant, volons à son secours. Et conservons sa vie aux dépens de nos jours.

#### Fin du second Acte.





## ACTEIII

THE RESERVE OF THE

## SCENE PREMIERE

THEMISTEE, INO.

### INQ.

Oti, Madame, à vos voeux Enridice ren-

Surmonte enfin l'orgueil qui l'avoit prévenue; Sa fierté desormais prompte à s'assujentir, A l'hymen proposé voudra bien consentir. J'ai su la disposer à cette complaisance; Mais elle veut un prix de son obéissance.

#### THEMISTE'E.

Quel prix demande-t-elle, & comment en ce jour Palamede peut-il lui marquer son amour?

#### INO.

Je ne la vis jamais douter de la tendresse, Madame; & ce qu'exige aujourd'hui la princesse,

Dépend uniquement de vous & d'Athamas.

#### THEMISTE'S.

Quoi donc ?

#### INO.

La liberté du jeune Alcidamas.

#### THEMISTE'E.

Au sort de ce guerrier quel intérêt prend-elle?

#### INO.

Je ne sai 3 mais tantor pleine pour vous de zele.
J'ai voulu pénétrer les secrets de son cœur.

#### THEMISTE'E.

Hé bien, Alcidamas en est-il le vainqueur?

#### 1 N O.

Non, non, depuis dix ans dans le fort enfermée,

Elle ne le connoît que par la renommée ; Et ce n'est pas marquer de tendresse pour lui , Que vouloir épouser Palamede aujourd'hui.

#### THEMISTEE.

C'est trop se déclarer, je perce le mystere.
Son orgueil abattu, réduit à la priere,
Son trouble, son effroi, son soudain changement,

Tout dans Alcidamas me fait voir fon amant. Il mourra.

#### INO.

Quoi! l'ardeur de venger votre frere...

#### THEMISTE'E.

Ton zele m'est connu, je ne te veux rien taire. Mon frere m'étoit cher; à venger son malheur, Le sang & la tendresse excitent ma douleur. Mais contre un ennemi, dont la valeur m'outrage,

De plus fortes raisons animent mon courage.

#### INO.

Hé ! quel autre intérêt ?

#### THEMISTE'E.

Le fidele Licus, Par adresse échappé des prisons de Cadmus, Vient d'augmenter en moi le desir de sa pene, Et dans Alcidamas m'a fait voir Mélicerte.

IN 0.

Mélicerte !

THEMISTE'E.

#### THEMISTE'E.

Crois-tu qu'instruite de son sort, Ma fureur d'un instant eût différé sa mort, Si le roi, qui me sait terrible en ma colere, Qui craint que je l'immole aux mânes de mon frere,

Et qu'au mépris des loix que la gloire & l'hon-

En faveur des vaincus, imposent au vainqueur, Je ne me livre trop aux transports de ma haine, Du soin de le garder n'eût chargé Clarigene à

#### INO.

Sait-il quel est son sort?

#### THEMISTE'E.

Non, il ne le sait pas.

Ici chacun en lui ne voit qu'Alcidamas:

Mais moi qui le connois, dans ma fureur exi

trème

J'irai percer son sein dans les bras du roi même

#### INO.

Grands Dieux !

#### THEMISTE'E.

A quelque prix que tombe la fierté.
Voilà comme Euridice aura la liberté.
Teme II.

1362

Ne précipitez point le moment de sa perte, Madame, & cachez bien le nom de Mélicerte. Mais surtout empêthez qu'il soit connu du roi.

#### THEMISTE'E.

1. Il l'oft de Lieus feul, de ta reine & de toi.

Je te dirai bien plus: tout flatte ma vengeance.

- Itui me me de son fortui a nulle connoissance;

Il ignore son rang, ses parens, ses ayeux:

Cadmus en l'envoyant commander en ces

Pour le mieux engager à combattre son pere,
Voulut que de son sort on lui sit un mystere.
Ainsi dans son erreur, languissant, endormi,
Il ignore à quel point il est mon ennemi;
Et ne redoutant rien du transport qui m'anime,

Il ne prendra nul soin d'écarter ma victime.

#### INO.

Modérez donc l'excès de vos ressentimens; "Ou du moins cachez-en les trop vifs mouvemens:

Sans trop examiner quel motif l'intéresse, Feignez de consentir aux vœux de la princesse; Et quand, par son hymen sur le trône asser mi,

Voire fils regnera ; perdez ronsetennemi. Elle vient , je la mis...,

#### THEMISTE'E.

Seconde-moi, Cléone, Je suivrai les conseils que son æle me donne.

## SCENEIL

THEMISTEE, EURIDICE,

## THEMISTEE.

Est-il bien vrai, Madame ? En faveur de mon fils

Quels favorables Dièux ont vaincu vos mépris? Je n'osois espèrer, quand tout m'est se sontraire, Qu'un jour fatal marqué par la mort de mon

frere,

Dût de votre fierté marquer aufi la fin, Et faire à Palamede un plus heureux destin. Sans pénétrer pourquoi d'une jeune princesse; Pour le chef des Thébains, la pitié s'intéresse, Madame, j'obtiendrai la liberté du roi Au moment que mon fils receves votre foi.



## SCENE III. EURIDICE, IN O.

#### INO

A Vos defirs airifi , Madame , tout succede a Alcidamas vivra ; l'hymen de Palamede Assurera des jours qui vous sont précieux.

#### EURIDICE.

Qu'entens-je, malheureuse! & qu'ai-je fair, grands Dieux?

#### I.N.O.

Vous avez assuré la liberté, la vie D'un héros, d'un amant,

## EURIDICE

Tu m'as trop bien fervie. Ah ! Clèone , à quel prix fauvai-je Alcidamas !

INO.

Vous l'avez souhaité.

EURIDICE. Je ne m'en plaindrai pas s Te saurai constamment remplir ma destinée:
Mais si je dois subir ce funeste hymenée;
Si pour m'en garantir il n'est point de secours;
Ce jour fatal sera le dernier de mes jouss.

#### IN 0.

Cachez ces fentimens, fongez à les contraindre;

La reine feint, Madame, & comme elle il faut feindre:

Elle enferme en son sein le plus cruel transport, Et du chef des Thébains elle ajuré la mort.

#### EURIDICE.

Grands Dieux!

#### INO.

Pour empêcher que sa colere éclate; Ne la détrompez pas de l'erreur qui la statte; Il ne faut que du tems pour rompre ses desseins. Un intérêt pressant m'attache à vos dessins; De puissantes raisons me forcent de me taire. N'approsondissez point cet important mystere: Le ciel en mes projets ne me trahira pas, Madame, & je répons des jours d'Alcidamas.



## SCENEIV.

#### EURIDICE.

U'entens-je! en ses discours quel espoit
puis-je prendre?

Des esserts d'une esserts à quei dois in m'arren-

Des efforts d'une esclave à quoi dois-je m'attendre?

Son zele m'est connu ; mais d'un cœur vertueux

Le zele sans pouvoir devient infructueux. Infortuné héros! du malheur qui s'accable Je suis peut être, hélas! lá cause déplorable; Peut-être l'intérêt que je prens à tonssort Hâte le coup fatal qui te donne la mort.

A quels tourmens affreux cette crainte me lis

Ah! s'il meure, avec lui je cesserai de vivre.

Ah! s'il meure, avec lui je celterai de vivre.

On vient; quel trouble, ô ciel! est-ce lui que ja
voi?

Fuyons. Quel Dieu puissant me retient malgré. moi !



## SCENE V.

### MELICERTE, EURIDICE,

#### MELICERTE.

M Adame, le déstin qui trahit mon courage; En m'offrant à vos yeux répare son outrage. J'avois lieu d'espérer, que forçant vos remparts; Je pourrois en vainqueur mériter vos regards; Mais puisqu'un autre sort m'accorde cette gloire.

Ma défaite à ce prix vaut bien une victoire.

Il est vrai toutesois que l'état où je suis,
Mêle quelqu'amertume au bien dont je jouis.
Cadmus en m'envoyant commander son armée,
M'apprit que dans le fort vous étiez renfermée,
Que d'une reine injuste un ordre injurieux
Vous destinoit au joug d'un hymen odieux,
Et qu'à ses dures loix sans secours asservie,
Un refus mettoit même en péril votre vie.
Il me recommanda de veiller sur vos jours.
Inspiré par le ciel plus que par ses discours,
Pour vous plus que pour moi je courois à la
, gloire;

Pour votre liberté je cherchois la victoire. H h iiij Je me suis cru tantôt au comble du bonheur;
Mais le sort inconstant démentant sa faveur,
D'un succès apparent n'a flatté mon audace
Que pour mieux m'accabler du poids de ma disgrace.

Trop heureux malgré lui, si tombé sous ses

coups,

N'ayant pû vous sauver, j'avois péri pour vous,

#### EURIDICE.

Je l'avois bien prévu que dans cette journée J'étois de vos malheurs la cause infortunée. Depuis le jour fatal que parmi les hazards Je vous vis avancer aux pieds de nos remparts, J'ai cru que vos regards avoient voulu m'inftruire

Des ordres que Cadmus avoit su vous prescrire; Et dans mes yeux, Seigneur, les vôtres ont pu

Que mon cœur se flattoit de cet heureux espoir. Vains projets! A quels maux me vois-je condamnée?

J'empoisonne le cours de votre destinée.
Le zele qui vous sit voler à mon secours,
Dans un affreux péril précipite vos jours,
Et d'une main barbare, accoutumée au crime;
Peut-être qu'aujourd'hui vous serez la victime.
Que n'at-je point tenté pour vous en garantir?
A l'hymen de son sils j'ai voulu consentir;

Mais quand, par cet effort, j'ai cru briser vos chaînes,

Elle a cru me tromper par des promesses vaines.

Ses projets pénétrés me font frémir d'horreur ? Je nai que suspendu le cours de sa fureur; Et l'on ne doit, Seigneur, prolonger votre vie; Que jusqu'après l'hymen qui flatte son envie. J'espere toutefois, par mes retardemens, De votre liberté ménager les momens, Pratiquer votre fuite, & chercher quelque voie.

#### MELICERTE.

Ah! de tant de bontés que faut-il que je croie? Quel mélange confus de plaisir & d'horreur Enchante en même tems & déchire mon cœur ? Souffrez qu'au plaisir seul tout mon cœur s'abandonne.

Les coups les plus cruels n'ont plus rien qui m'étonne :

Instruit des sentimens que vous avez pour moi, Thémistée en fureur me cause peu d'effroi; Et le fatal hymen où l'on veut vous contrain-

dre.

Est l'unique péril qui pour moi soit à craindre. Mais la faveur des Dieux, plutôt que leur courroux,

Pour vous en garantir m'a conduit près de vous.

Déja même un guerrier prépolé pour ma garde;
En ami généreux me plaint & me regarde;
Et si quelqu'assassin conspiroit mon trépas,
Je crois que son secours ne me manquera pas.
Ainsi, sans m'éloigner je suis sûr de la vie;
Ou s'il est résolu qu'elle me soit ravie,
J'aime mieux près de vous, que loin de vos regards,

Combattre ici pour vous qu'aux pieds de ces

remparts.

Par des secours plus prompts, à mon devoir se dele.

Je saurai vous donner des preuves de mon zele, Et vous faire avouer que pour vous dans mon cœur,

Ce zele est au-dessus de la plus forte ardeur.

#### EURIDICE.

Je ne vous presse plus de songer à la suite; Et dans l'état funeste où le sort m'a réduite, Sans autre appui que vous, contre mes ennemis, Nous combattrons ensemble & la mere & le fils.

Vos troupes que je vois autour de cette place, Et surtout votre cœur plus grand que sa disgrace,

Ont de quoi relever mon espoir abattu.

Les Dieux seront pour nous s'ils aiment la vertu ;

Je vous crois seul par eux choisi pour me désendre.

#### MELICERTE

Hé! de mon secours seul que pouvez-vous at-

Je suis un étranger, sans parens, sans amis, Qu'au pouvoir de Cadmus le hazard a remis, Er qui jusqu'à ce jour n'a jamais pu connoître,

Ni quel est son pays, ni quel sang l'a fait naître. Cependant, de l'orgueil le funeste poison

A tellement séduit & troublé ma raison,

Qu'enyvré du succès de mes premieres armes, Dès l'instant que mes yeux virent briller vos

charmes,

Mon cœur fut affez vain pour vous considérer Comme un prix où sans crainte il pouvoit aspirer:

Et jusqu'à ce moment mon erreur m'a fait

Qu'un jour par mes exploits j'obtiendrois cette gloire,

Cadmus fembloit lui-même enhardir mes projets;

Mais ils sont aujourd'hui confondus pour ja-

Vaincu, chargé de fers, m'est-il permis d'attendre

Ce que même en vainqueur je n'eusse osé prétendre?

#### EURIDICE.

Ciel!

#### MELICERTE.

Ne rougissez point d'un téméraire aven;
Votre vengeance est sûre, elle tardera peu.
De mon sort, tel qu'il soit, déplorable victime;
Je ne puis éviter la peine de mon crime;
Puisqu'ensin, si je vis, votre juste sierté
Saura trop me punir de ma témérité;
Et que sans vous servir, s'il saut que je périsse;
Peut-il être pour moi de plus cruel supplice?
J'espere cependant qu'au bruit de mon trépas
Cadmus pour vous, Madame, armera d'autres
bras,

Et que d'un de les fils, ardent à vous défendre, Vous recevrez les soins que je n'ai pû vous rene dre.

#### EURIDICE.

Non, Seigneur, votre sort reglera mon destin!

Et si vous périssez, mon trépas est certain.



## SCENE VI

## INO, MELICERTE, EURIDICE, CLARIGENE.

#### INO à Euridice.

Uoi ! Madame , est - ce ainsi qu'oubliane ma promesse ,

Vous croyez les conseils d'une indigne foiblesse ?

Loin de me seconder quand je fais tout pout

De vos persécuteurs vous servez le courroux.

#### A Mélicerse.

Seigneur, ne craignez plus une reine barbare, Je viens vous arracher au fort qu'on vous prépare.

#### MELICERTE.

A ce noble maintien, à cette majesté, Qui semble m'annoncer une divinité;

Je sens des mouvemens de respect, de tens dresse s

Comme un arrêt des Dieux je croi votre poete,

Mais, Madame, comment, par quel heurem fecours

Pourrez-vous conferver mes déplorables joun?

JN Q.

Ten repons; il ne faut que vous faire connoine Qui vous ètes; Seigneur, & quel sang vous în naître.

Pour vous faire un rempart contre vos ennemis,

Al faut apprendre au roi que vous étes son fils.

#### EURIDICE.

Dieux! qu'est-ce que j'entens?

#### MELICERTE.

Que dites-vous, Madame!

#### INO

Vous fures mis au jour par la premiere semmes Mélicerte est le nom que l'on yous a donné; J'ai de quoi le prouver.

#### MELICERTE.

Que je fuis étonné

Moi, Mélicerte? moi recoirai-je es prodige?

Di vous, qui mannonces ce botheur! . . . Mais que dis- je?

Si je suis fils du roi, je mérite la mort,

Mon facrilege bras armé contre mon pere . . .

Ah! s'il a pu proscrire & le fils & la mere ,

Pour ce fils innocent , lui qui fut si cruel ,

Le deriendra-t-il moins pour un fils criminel ?

#### INO lui montrant Clarigene.

Seigneur, attendez tout d'un ami secourable, Qui me promet pour vous un sort plus savorable.

#### MELICERTE.

: Ie fonde fur les soins mon plus folide espoir.

#### CLARIGENE.

Et moi de le remplir je fais tout mon devoir.

#### INO.

Thémistée est au temple, où le ciel qui la trompe,

Fait que de votre hymen elle ordonne la pompe.

#### EURIDICE.

Justes Dieux !

1 01

#### I'N O.

Elle croit que son fils dès demais.

Le diadéme au front recevra votre main 3.

Et le bandeau royalu: sansuna grande sète 3.

Avec assez d'éclat n'orneroit pas sanètes.

Prenez, pour voir le roi, ce favorable instant, Madame; portez-lui cet écrit important; C'est du sort de son fils une preuve certaine; Allez, & prévenez le retour de la reine.

#### EURIDICE.

Hé! pourquoi de ces soins vous reposer sur moi?

Pourquoi ne pas vous-même aller parler au roi, Cléone ?

#### INO.

Ah! cachez-lui d'où vous vient ce cher gaget
Votre intérêt, celui de ce héros m'engage
A ne hazarder pas de paroître à ses yeux
Que lorsqu'il sera seul le maître dans ces lieux.
Soussrez que jusque-la ma timide prudence,
De la reine avec art garde la consiance;
Que Clarigene même, en détournant ses coups,
Ne paroisse point trop s'intéresser pour vous.
Tout le succès dépend d'une sage conduite,
Madame; & nous pourrons, plus hardis dans la
suite,

Affranchis à la fois de crainte & de danger, Accabler l'ennemi qu'il nous faut ménager.

#### EURIDICE.

Paccepte avec plaisir ce présage, Cléone, Et mon cœur à vos soins tout entier s'abandonne.

Prince

ET MELICERTE. 377

Prince, le ciel pour nous semble se déclarer.

#### MELICERTE.

Du cours de ses bontes j'ose tout espérer. Si sans avoir connu mon nom ni ma naissance,

Si fans avoir connu mon nom na mantance, Mon occur brûla pour vous d'un feu qui vous offense,

Dans ce moment, Madame, il doit m'être bien doux

D'être un peu moins coupable, & plus digne de vous.

INO.

Ne l'abandonnez pas, généreux Clarigene, Et défendez ses jours des fureurs de la reine.

#### CLARIGENE.

Madame, si mon bras n'en peut être l'appui, Je vous répons du moins de mourir avec lui.

Fin du troisième Acte,





## ACTE IV.

## SCENE PREMIERE ATHAMAS, CLARIGENE.

## ATHAMAS.

Q Uoi! la reine oubliant & mon rang & ma gloire,

Oseroit abuser des droits de la victoire?
Du pouvoir souverain si je m'étois démis,
Avec impunité tout lui seroit permis.
Mais je ne puis soulities qu'en ma présence
même.

Le front encore orné du sacré diadème, Pour perdre un malheureux que le sort m'a livré.

On viole un devoir qui fut toujours sacré. C'est à vous, Clarigene, à qui je le consie; Ainsi que de mes jours prenez soin de sa vie. Dites-lui qu'Athamas, quoi qu'on ose attenter, Détournera les coups qu'on voudra kei porter,

Et qu'en lui dans les fers, ma pitié généreuse Respectera toujours la vertu malheureuse.

#### CLARIGENE.

Ah! je vous reconnois à ce noble dessein Que les Dieux appaisés ont mis dans votre sein : Par eux en ce moment votre ame est inspirée 3 Aux conseils d'une femme elle n'est plus li-

Et sous de noirs chagrins trop long-tems abattu, Seigneur, vous reprenez toute votre vertu.

#### ATHAMAS.

N'impute ces effets, ô mon cher Clarigene! Qu'à l'espoir de toucher à la fin de ma peine ; Ou plutôt rends-en grace aux charmes toutpuissans,

Que la vapeur d'un songe a produit sur mes fens.

Aceablé des travaux, des soins, & des allarmes

Qu'ajouroit à tries maux le tumulte des armes, Tantôt en te quittant, au fond de ce palais, D'un sommeil essez doux j'ai senti les attraits. Soudain à mes regards Ino s'est présentée, Non plus comme autrefois une ombre enfanglantée,

Qui toujours en fureur à mes yeux allarmés, Présentoit d'Alecton les flambeaux allumés.

Je ne la vis jamais si charmante & si belle ; Elle avoit tout l'éclat que j'admirois en elle Quand l'âmour qui vouloit me ranger sous ses loix.

L'offrit à mes regards pour la premiere fois.
Sur son front, dont l'aspect a dissipé ma crainte,
Avec la majesté l'allegresse étoit peinte.
J'ai voulu l'aborder, elle m'a prévenu;
Et tenant d'une main ce guerrier inconnu,
Dont j'apprens que la reine a conspiré la perte;
De l'autre me montrant notre sils Mélicerte:
Apprends, cher Ashamas, que nos manx vont
finir,

Dit-elle, & que ce jour nous va tous réunir. A ces mots elle fuit; & dans l'ombre éternelle; Mon songe & mon sommeil sont rentrés avec

Mais, ô nouveau prodige! à peine mon réveil Dégageoit mes esprits des vapeurs du sommeil, J'entens la même voix. Ce n'est plus un mensonge

Caulé par le hazard & formé par un fonge; C'est Ino qui parloit dans cet appartement. J'y suis vite accouru. J'ai cherché vainement; Je n'ai rien découvert. Mais cette voix aimée; Dans le fond de mon cœur est si bien imprimée.

Que toute ma raison ne peut me garantir Des trompeuses douceurs qu'elle me fait sentir,

188

Espérez tout des Dieux dont les bontés vous flattent ;

C'est dans les plus grands maux que leurs faveurs éclatent.

Quand leur voix aux mortels veut se communiquer,

Par les songes souvent ils daignent s'expliquer, Et l'on sait mieux ainsi leurs volontés secrettes, Que par l'organe obscur des autres interprétes.

#### ATHAMAS.

Oui, cet avis des Dieux m'apprend leurs volontés,

Et ce songe pour moi n'a point d'obscurités.

Oui, c'est l'ombre d'Ino dans ce palais errante;

Pour un injuste époux même aux enfers constante,

Qui de mon fort cruel vient calmer les hor-

Et m'annoncer la mort pour fin de mes malheurs.

Cher ombre, avec plaisir j'accepte ce présage, Et sûr de te rejoindre au ténébreux rivage, J'attens avec transport le moment souhaité D'y voir aussi le fils que j'ai tant regretté. Fasse le ciel qu'ainsi ce jour nous reunisse.

#### CLARIGEN B.

D'un plus heureux espoir .... Mais je vojs

# SCENEII. ATHAMAS, EURIDICE, CLARIGENE.

#### ATHAMAS.

JE sai quel soin vers moi vous fait porter vos pas.

Vous vous intéressez au sort d'Alcidamas ; Et je veux vous donner une preuve certaine Que je n'ai point de part aux fureurs de la reine.

#### EURIDICE.

C'est assez à mes yeux, même à tout l'avenir, Vous en justifier que de les prévenir.

Un secret important que je dois vous apprendre

Auprès de vous, Seigneur, m'oblige de me rendre.

#### ATHAMAS.

Hé! quel est ce secret?

#### EURIDICE,

Votre fils voit-le jour.

#### ATHAMAS.

Mélicerte, Madame!

EURIDICE.

Il est dans votre cour.

ATHAMAS.

Dans ma cour! lui! qu'entens-je? Ah, Dieux!

#### EURIDICE.

Par Thémistée, Instruite de son sort, sa perte est concertée.

ATHAMAS.

O ciel! fais-moi connoître & défendre mon fils,

#### EURIDICE.

C'est votre prisonnier, le chef des ennemis.

ATHAMAS.

Quel trouble, quelle horreur s'empare de mon ame ?

Le chef des ennemis! On vous trompe, Madame:

Mon fils contre son pere auroit voulu s'armer! Je ne le croirai point.

#### EURIDICE.

Pour vous le confirmer,

384 Lilez.

#### 'ATHAMAS.

A mes regards quel objet se présente? Est-ce une illusion dont le charme m'enchante! D'Ino, dans cet écrit, je reconnois la main. Pleurs, qui couvrez mes yeux d'un nuage sou-

Modérez ces transports de douleur & de joie; N'essacez point ces traits; soussrez que je les voie.

#### (Il lis.)

N'es-tu pas satisfait, impitoyable époux,

Des maux que m'a fait ton courroux,

Sans ajouter à ma misere

L'horreur de voir mon fils prisonnier dans ta

Cour, Perdre encor la clarté du jour,

Perdre encor la clarté du jour Par la cruauté de son pere.

Ah! c'est mon sils; c'est lui que l'on veut immoler.

Clarigene, courez; qu'il vienne me parler; Et pour se garantir d'une main meurtriere, Qu'il cherche son salut dans les bras de son pere.

Comment, pour m'éclaireit du destin de monfils.

Ce gage dans vos mains a-t-il été remis, Madame à

#### ET MELICERTE.

381

Madame, & qui pour lui dans ces lieux s'intéresse ?

Quel favorable Dieu le rend à ma tendresse, Les traits de ce billet par Ino sont tracés: Elle respère encor; mes vœux sont exaucés. Mais cette lettre ensin jusqu'à vous parvenue; Dites, par qui, comment, quand vous l'a-t-on, rendue?

#### EURIDICE.

Ne me demandez point d'où viennent ces avis ?
Mais sans les pénétrer secourez votre fils;
Ne vous obstinez point à percer un mystère
Qu'à son bonheur, au vôtre on juge nécessaire.
Et dans ces lieux, Seigneur, soyez sur qu'aujourd'hui

D'autres que vous encor s'intéressent pour lui.

## SCENEIII

#### ATHAMAS.

S Ans doute, c'est Ino. Cette épouse fidelle S'échappe en ma faveur de la nuit éternelle; Ou si des sombres bords il n'est point de retour,

Ino, ma chere Ino, n'a point perdu le jour.

Teme II. K k

366 ... HIDNID: T.

Que dis je ! dans ces lieus qui peut l'avoir cons duite ?

Du kijour qu'alle y fais, le reige est-elle infirmise.

truite ? 1

Ofe selle affroncer for plus fore ennemis.

Pour revoir fon épous, ou pour fauver fon fils?

Ah! si pourtent Ino denacette cour respire, Que craint-elle? pourquoi tarder à m'en intruire?

Mais plutôt, juste chef i que n'y craint-elle pas ? (Eletmisten & fain list, ... i Malhanreux prince, hélas hour sur projetue)

Crois in regner encoger Une femme inhumaine Seilirs de rog pouvoir pour affenvir is haine; Seil prulte, son num feul peur ici plus que soi. Que ces triftes penfers me remplissent d'effroi! Hé! comment à mon fils ceste funeste ville, Et même mon palais, serviroit-il d'asyle?

Puelqu'un viene; ce cher fils va parofire à mes yeux. Ah! toile lindin sang s'émeut. Il est près de ces lieux.

lieux. C'est lui, n'est dopporte point.

a rinjita rini yangoo i

## SCENE IV.

## ATHAMAS, MELICERTE, CLARIGENE.

MELICERTE.

A Rrêtons, Clarigene,
Je tremble, & tout mon corps ne se soutient
qu'à peine.

ATHAMAS.

Quels doux ravissemens saississent mes esprits ! Approche, Mélicerte.

MELICERTE.
Ah! Seigneur.

ATHAMAS.

Ah, mon fils!

Qu'offrir aux Dieux pour prix d'une tête fi
chere!

MELICERTE.

Que ne leur dois-je point de me montrer mon pere !

Kkij '

. 3.3

O nom pour moi bien doux, que ma timide

Apprend à prononcer pour la premiere fois! En m'offrant à vos yeux, cette voix interdite Exprime foiblement le transport qui m'agite.

# АТНАМА Ş.

Combien de fois, en vain, je l'avois proféré? Heureux de retrouver l'objet d'un nom si tendre!

Et malheureux pourtant d'avoir à le défendre Des coups de Thémissée, & de ceux de son fils.

Ce sont ici pour nous de cruels ennemis: Tout céde à leur puissance ; & la mienne est réduire

A ne pouvoir sauver vos jours que par la fuite. Cédons pour quelque tems. Par de secrets chemins,

Que cet ami vous guide au camp de vos Thé-

Par votre prompt resont ranimez leur audace; Et dès le moment même attaquez cette place. Mes gardes, qui bientôt vont marcher fur vos pas,

Prendront soin que ces murs ne vous résistent pas.

ET MELICERTE.

Mais parmi tous ces soins, si vous aimez un pere,

Mon fils, informez-vous du fort de votre mere : Puissiez-vous dans ces murs, triomphant, glorieux.

Vous remontrer bientôt avec elle à mes yeux! Eloignez-vous; partez. Suivez-le, Clarigene.

# SCENE V.

# MELICERTE, CLARIGENE.

## MELICERTE.

Q Ue le trouble du roi m'inquiette & me gêne! Faut-il jouir si peu de ses embrassemens!

#### CLARIGENE.

Ne perdons point, Seigneur, de précieux momens;

Hâtons-nous.

# MELICERT E.

Het comment le peut-il qu'il espere Qu'en ces lieux, avec moi, je lui montre ma mere ?

Kk iij

Ignore-t-il encore qu'elle a perdu le jour ? Hélas !

# CLARIGENE.

Toujours l'objet de son plus tendre amour, Seigneur, Ino sans cesse occupe sa pensée. Mais ensin, votre vie en ces lieux menacée, Ne vous y permet pas un plus long entretien, Venez, suyons.

# MELICERTE

Ami, si par votre moyen

Je pouvois revoir . . . Giel ! que mon ame est

émue !

# CLARIGENE.

Où s'adressent vos pas? que cherche votre vué? De ce palais, Seigneur, hâtons nous de fortir.

#### MELICERTE.

Sans elle je ne puis me résoudre à partir, Je veux la voir.

CLARIGENE.

Hé quoi ! faut-il que la princesse...

# MELICERTE.

Non, des transports plus vise que ceux de la tendrelle,

391

Dans le fond de mon coque régnent en ce mo-

Je n'en puis déméler le confus mouvement. Une invilible main dans ce palais m'arrête... Quelque péril affretix qui menace ma tête, Cherchons-la.

# CLARIGENE.M

Qui ? Seigneur.

# MELICERTE.

Celle qu'ici les Dieux Sous un habit d'esclave ont montrée à mes veux.

# CLARIGENE.

Ces mêmes Dieux prendront le soin de le défendre :

Vous vous perdez, Seigneur. Partone fans plus attendre.

# · 越南DIDE接於Be O NII

Ses jours fort et paril, Je He Auil L'Aublier.
Clarigene, à ma fuite il faur l'affocier.
Mes ennemis ; confes d'agoir manque leur
crime.

Au défaut de mont fine le présidéoient pour vite

K kiiij

### CLARIGENE.

Rassurez-vous, Seigneur; ce qu'elle a fair pour vous.

N'est connu que des Dieux, d'Euridiee, & de nous.

# MELICER, TE.

On peut la soupçonner; & quoi qu'il en arrive, Dans le camp des Thébains je veux qu'elle me suive.

Ami, faites cesser mon trouble & mon esfroi; Cherchez-la promptement; qu'elle parte avec moi.

Je ne m'éloigne point que ma reconnoissance... Mes vœux sont exaucés ; je la vois qui s'avance.

# SCENEVI

INO, MELICERTE,

CLARIGENE.

# MELICERTE.

M Adame; je dois sour à vos soins généreux; Ils ont sauvé les jours d'un Prince malheureux. En vous garantissant des périls que j'évite, Envers les Dieux & vous, souffrez que je m'acquitte.

J'attirerois sur moi leccleste courroux, Si je ne partageois ma fortune avec vous.

Hâtons-nous; dans mon camp évitons la tempête.

#### INO.

Quoi! Seigneur, se peut-il que ce soin vous arrête?

Et faut-il qu'une esclave, en retardant vos pas », Vous expose au péril d'un suneste trépas ?

#### MELICERTE.

Une esclave! Ah! vos fers, si j'en crois l'apparence,

Sont l'ouvrage du sort, & non de la naissance. Sous cet indigne habit qui vous cache à mes.

yeux,

Brille l'auguste sang ou des rois ou des Dieux.

Je ne demande point, de peur de vous déplaire,

A savoir un secret que vous me voulez taire:

Aidez-moi seulement, Madame, à pénétrer

Par quel charme séduit le roi peut espérer

D'être éclairci par moi du destin de ma mere.

Ino voit-elle encore le jour qui nous éclaire?

Pour apprendre son sort tout semble m'annoncer,

Qu'à nul autre que vous je ne dois m'adresser ;

Et puisque vous savez le sang qui m'a fait naître. Je n'en saurois douter, vous devez la commoître,

#### INO.

Oui, Seigneur, il est vrai: tremblante pour vos jours,

C'est elle qui, pour vous, fait agir mon secours; C'est elle dont la main avoit tracé la lettre

Qu'entre les mains du roi j'al cantôt fait remettre ;

C'est elle enfin, Seigneur, qui les larmes aux yeux,

Vous conjure par moi d'abandonner ces lieux, D'éviter par la fuite un péril manifeste, Et de ne perdre pas le seul bien qui lui reste.

# MELICERTE.

Ces mots entrecoupés, ces larmes que je voi, Celles qui de mes yeux s'échappent malgré moi, Cet excès de bonté, ces marques de tendresse, Un secret mouvement qui pour vous m'intéresse,

Madame; tout m'apprend que si je vois le jour, Mélicerte deux fois le tient de votre amour.

#### INO.

Oui, vous ètes mon fils. O mon cher Mélicerte!

Que de pleurs m'a coûté le bruis de votre pene!

# MELICERTE.

O jour heureux pour moi!dans quels ravissemens

Me jette la douceur de vos embrassemens!

# INO.

Il faut nous en priver, le tems presse : je trema ble.

Quiriez ces lieux, mon fils.

quille.

# MELICERTE.

Quittons-les donc ensemble,

#### INO.

Non, mon fils, ne craignez rien pour moi. D'Euridice un moment je vais calmer l'effroi. L'amour qu'elle a pour vous à ce devoir m'engage;

Je ne puis, en fuyant, la laisser pour ôtage.
A peine nos tyrans, de ma fuire irrités,
N'imputeroient qu'à moi leurs projets avortés,
Qu'à toute seur fureur elle seroit en proie.
Ah! ne m'écartez pas de ma premiere voie;
Laissez-moi ménager nos communs intérêts;
Laissez-moi jusqu'au bout produire mes projets.
Mon séjour en ces lieux vous est encore utile:
Partez, & que pour moi votre ame soit tran-

## MELICERTE.

Moi! vous abandonner dans l'état dangereux...
Ah! ne le croyez pas . . . .

#### INO.

Il le faut; je le veux. Le secret & les Dieux assurent ma défense. J'attens votre retour avec impatience. Adieu, mon fils. On vient; précipitez vos pas; Partez; fuyez....

> A Clarigene. Et vous, ne l'abandonnez pas.

# SCENE VII

# INO.

Ciel! à quel péril l'exposoit sa tendresse! Ma rivale paroît. Comment, par quelle adresse Moi-même à son courroux pourrai-je m'échapper?

Grands Dieux! faites qu'encor je puisse la tromper.

# SCENE VIII-

# THEMISTEE, INO.

# THEMISTE E.

EN entrant dans ces lieux, que m'a-t-on fait entendre?

A ces soudains revers aurois-je dû m'attendre?

Peux-tu Isncer sur moi de si terribles coups?

Ciel! lorsque me livrant à l'espoir se plus doux.

De mon prochain bonheur j'étois déja charmée:

Tandis qu'avec mon fils, dans le temple enfer-

De son couronnement j'ordonnois les sp-

Le fort, l'injuste sort renverse mes projets. J'apprens que Mélicerte est connu de son pere. Mais croit – il qu'à ma rage il pourra se sous-

traire ?

Ah! plutôt.... Mais comment, quel funesse rapport

A fait savoir au roi sa naissance & son sort?

Je t'ai dir mon dessein, mérites-tu ma haine desseut trahi le secret de ta reine,

Toi qui m'as tant donné de preuves de ta foi?

#### INO.

Madame, un tel soupçon peur-il tomber sur

Depuis le jour heureux que le ciel pitoyable Me fit tendre par vous une main secourable, J'ai, jusqu'à ce moment, toujours fait éclater Un zele prêt, pour vous, Madame, à tout tenter.

# THEMISTE'E.

Pont me convaincre mieux du zele qui t'anime, Toi - même entre mes mains fais tomber ma victime.

Athamas, ou plutôt son ministre odieux, Yont peut - être appeller les Thebains en ces lieux,

Es de nos combatans la valeur épuisée, Leur fera de ces murs une conquête aisée. Cherchons notre selus dans notre désespoir; Employons l'artisse où manque le pouvoir; Opposon une embuche à leur coupable audace: Il n'est point de forfair que le trône n'esface. Mélicette est sensible, & je n'ignore pas Que les yeux d'Euridice ont pour lui des ap-

per; To veux que cer amour me ferre pour fa perte. Depêche-toi, Cléone, & cours à Mélicette; Dis-lui que sans témoins la princesse l'attend, Qu'elle veut l'informer d'un secret important : Dans le piège aisément l'amour fait qu'on se tivre;

Il ne manquera pas, Cléone, de te suivre;
Et sais perdre un moment, tu sauras l'attirer.

Dans un passage obscur que je vais te montrer.

Mais trouvant Thémistée, au lieu de sa prince cesse.

Il n'évitera point ma fureur vengeresse, Et mon sils, par ce coup, est sûr de s'élever Aux suprêmes grandeurs qu'on lui veut enlever.

Que vois-je! tu frémis, Cléone?

# 1 N O.

Moi, Madame?

Je me livre avec joie aux transports de votre
auxe.

Je mourrois de douleur, si sur d'autres que moi Vous aviez fait tomber l'honneur de cet emploi.

#### THEMISTE'E.

Hâte-toi donc; sois prompte à servir ma vengeance;

Tu peux tout espérer de ma reconnoissance. Crois que ta liberté sera le moindre prix Du service important que tu rends à mon sils. 400 I N O.

## INO.

Vous n'avez pas besoin qu'aucun prix sollicire Le zele impatient qui dans mon cœur s'excire. J'entre dans vos projets, & vais vous faire voir Combien je suis ardente à remplir mon devoir.

# Fin du quatriéme Acte.



ACTE



# ACTEV

# SCENE PREMIERE

# PALAMEDE.

U'ai-je vu? Malheureux! tout céde à Mélicerte;

Du palais, à son nom, la porte s'est ouverte: Avec joie à ses soix le péuple s'est soumis, Et les Thébains ici ne sont plus ennemis. C'est en vain qu'animé de douleur se de rage, J'ai voulu de ces murs désendre le passage; Mes soldars, pour se rendre, ont donné le signal. Et porté leurs drapeaux aux pieds de mon rival. Funeste à ma grandeur, suneste à ma rendresse, Il va donc me ravir le trône & la princesse; Des biens qui m'attendoient je le verrai jouir, Et je serai réduit à l'affront d'obéir.

Euridice, à mes yeux faut-il qu'on vous possede ? Trône, où j'ai cru monter, faut-il que je vous

Tome II.

Mais pourque le céder? Par d'éclarans forfaits, Ofons nous fignaler; embrasons ce palais; Immolons Mélicette, Athamas, Euridice; Er puisqu'il faut périr, qu'avec nous tout périsse. J'ai des amis encor qui ne sent pas vaincus, Rassemblés près d'ici par les soins de Lieux; Je vais, pour animer leur haine & leur colere, Ajouter mu présence à celle de mu mere; Et s'il nous faut périr, nos mânes indignés N'iront peint aux ensers sans être accompagnés.

# SCENEIL

# EURIDICE, PALAMEDE.

# PALAMEDE.

M Adame, à vos delirs je voi que tout suc-

Be fort, Pihjtiffe fort a trahi Palamede.

Mon rival en valnqueur va parofitre à vos yeux;

Vous attendez ich ce héros glorieux:

Mais je ne ferai pas le témoin de sa gloire.

EURIDICE.

Vous n'aurez pas sujet de pleurer sa victoire.

Il en ulera mieux que votre mere & vous ; Il n'écoutera point un indigne courroux : Plus prompte à partionner qu'à pune une offense,

Ses aumemigypisch fant fats de frickingenten

# PALAMEDE.

Ainsi, par le torrent me laissant entraîner, Vous croyez qu'à les pieds, j'irai me prosterner d' Qu'à cette indignité j'abaisserai mon ame; Je ne me sens point fait pour vous céder, May dame.

Un homme tel que moi spat l'amour animé, Ne se croit pes valnes ails n'est pes desermé.

# S C.E.N.E. J.I I.

Q Uel projet schoo encor que la fureur médite?
Vedillent les felles Dieux en prévents la foire, H
Et ne pas confentis que de laches complots
Au feln de la victoire infinotelle un lacros,
Au feln de la victoire infinotelle un lacros,

ou ar mean de la victoire infinotelle un lacros,

ou ar mean de la surgement la forte de la complotation de la victoire infinotelle un lacros,

ou ar mean de la surgement la forte de la complotation de la complete de la victoire de la complete de la co

art i i vi it edroiden pereka une ai ree A totalis s, en certicu**r sie**nnia prodificae art jurist tentenis qu'il doive redouter-

# SCENEIV.

# ATHAMAS, EURIDICE.

# EURIDICE.

A victoire, Seigneur, est-elle bien certainé?

Votre fils

# ATHAMAS.

J'en vient d'être instruit par Clarigene, Et je l'ai sur le champ renvoyé près de lui. Les Dieux de leurs faveurs nous comblent aujourd'hui.

# EURIDICE.

Qu'à s'allarmet, Seigheur, la sendrelle est facile !

# ATHAMAS.

Et l'amour paternel n'est guere plus tranquille, Surtout dans le moment qu'on lui veut enlever Un fils que par miracle il vient de retrouver. Grace au ciel le succès a passe mon attente, Et doit calmer l'esfroi d'un pere & d'une amante. A mon fils, en ces lieus; rien n'a pu résister. Il n'a plus d'ennemis qu'il doive redouter. Pour Mélicerte à peine il s'est fait reconnoître Que tous, sans balancer, l'ont accepté pour maître,

Et que, pour l'élever au trône de leurs rois, Le peuple & les foldats n'ont formé qu'une voix.

Un reste de guerriers que commandoit Thrazile,

Semble vouloir tenter quelqu'effort inutile;
Mais près de ce palais, en desordre assemblés,
Bientôt sans combat même ils seront accablés;
Et mon fils couronné des mains de la victoire,
Viendra mettre à vos pieds ses lauriers & sa
gloire.

## EURIDICE.

Pourquoi tarde-t-il tant à paroître à nos yeux?

Je crains de Palamede un transport furieux;

D'un affreux désepoir son ame est agiéée.

Redoutons tout, Seigneur, de sui, de Thémisses

Pour s'assurer le fruit de leurs hardis projets, Ils s'oseront livrer au plus noir des forfaits: Et malgré sa valeur, un héros magnanime Peut d'un bras assassin devenir la victime.

# AT HAMAS:

Ah! ne vous livrez point à de vaines terreurs! Thémistée, & son fils , tremblans de leurs fasVont tomber à vos pieds. Je saufai les contrain-

dre, Madame, à respecter Mélicerte, à le craindre.

# SCENEV

ATHAMAS, THEMISTEE,

# EURIDICE.

ON vient de t'épargner cet inutile effert. Tremble, Athamas, tu n'as plus de fils, il est

EURID, I.C. E.

Juste ciely grade to a control of the morning of

mort.

A T. H.A.M.A. Send of the send

Mélicerte a perdu la lumière : Mondils n'est plus ! O ciet ! qualle main meurtrière ,

Quel monfire fi barbare, & si digine de soi, A servi jusques-là th crusure ballette

## T HEEMM 8 THETES

Onlifonts il reference de la reference de Creit anni per Quilfonts il reference de la referenc

## ATHAMAS.

Quoi! son sang par tes mains vient d'êtse ré-

Barbare, qu'as-tu fait?

# THEMISTEE.

J'ai fait ce que j'ai dû,
As-tu donc pû penser, que tranquille je visse
Ton fils ravir au mien le trône d'Euridice?
De son sangakérée, au sortir du berceau
J'ai voulu de ses jours éteindre le sambeau;
Mais Cadmus déguisant son nom & sa nailsance,

L'a caché pour un tems aux traits de ma vengeance.

De fon sort par Licus informée aujourd'hui,

Mon bras au même instant s'est armé contre

Tes soins l'ont arrêté: j'ai voulu qu'Euridice Eût part à son trépas, & dev înt ma complice.

# EURIDICE.

Moi, barbare 1.

## THEMISTE'S.

J'ai lu dans le fond de son cour y J'ai su que Mélicerte en étoit le vainqueur, Et qu'instruit par Cadman, à ses ordres sidelle, Il ne nous attaquoit que pour s'assurer d'elle: Il s'est vu dans mes fers, il s'est ouvert à toi;
Vous avez de concert conspiré contre moi:
Moi seule à mon sécours j'ai cru pouvoir suffire.
Ton fils est un vainqueur; mais ce vainqueur expire.

J'ai, pour me venger mieux, employé voire nom,

Madame; à mes fureurs j'ai joins la trahison. Triomphant, pénétré de l'amour le plus tendre.

Dans votre appartement, empressé de se rendre, Enyvré de l'espoir d'être attendu de vous, Lui-même il est venu se livrer à mes coups.

#### EURIDICE.

Quelle rage! grands Dieux! sera t-elle impunie?

## THEMISTE'E.

Dans un sang odieux elle s'est assouvie.

Palamede n'a plus d'obstacle à redouter;

Sur le trône à vos yeux il est sûr de monter:

C'est à lui desormais de désendre sa mere,

De jouir du destin que je viens de lui faire,

De suivre le chemin que j'ai su lui tracer,

Et de yenger mon sang, se vous l'osez verser.

# privite

# THEMISTEE EURIDICE Superior of the Control of the

# SCENE DERNIER BA

IN C. AMMAHATMAS,

NULLICERTE, THERITSTEE.

4.4 T.

4.4 T.

1. Shirquil and 11 Ship of E.

1. Shirquil and 11 Ship of E.

# ATAMAKTA

Je te retrouve encor ! Malgré mes entemis, Dens fois en un leul jour, le ciel me rend ment

## THEM IST HE

Chiel thouble mhofsifie to Avenge Therififtee pl Ah! fur qui ta fureur s'est-elle donc portes ? Tome II, Man

CHMAHT K Mon file, il étoit tems que son heureux re-

Fit ceffer n Little Stand Mile Little

Le ciel enfin , pour nous désarme la colere. Seigneur, je suis instruit du destin ma mere: Elle respire encore ; elle est près de ces lieux . Eigneen, un plein succes finit modienieles

# SCENE DERNIERE.

IN O.3 AITHHAIMAS.

MELICERTE, THEMISTEE:

AT NAMAMIAS.

Uftereiel gen' crofral-je Hes yeux! mountes chere ind, volls in letes doll' reache!

THEM I MEHE म् विश्वतीतिक वृष्टि कि कि स्टार्डि विश्वतिक विश्वति । List for quire fureur s'est-elle dondpoures? m M Tome M.

IN O.
Souffrez qu'à vos genoux

Seigneur ... 2 194 May 1 19 1 2 2000 1

# ATHAMAS

Ah! c'en est trop, Madame, levez-vous? Ce devroit être à moi de vous demander grace.

## THEMISTE'E. ...

Que vois-je! tout mon lang dans mes veines le glace.

Sur qui l'injuste sort, qui trahit mon courroux Au lieu de Mélicerte, a-t-il conduit mes coups ? Mais tout ce que je vois ne doit-il pas mapprendre..

'1 N O.

C'est le sang de ton fils que tu viens de répand dre.

THEMISTE'E.

De mon fils!

# INO.

Il falloit, pour punir tes forfaits En faire, sur ce fils, retomber les essets. A ma juste vengeance, aveuglément livrée, Croi que ce sont les Dieux qui me l'ont inspirće ; · · · · Mmij

Et pour remplir mon cœur des plus heureux

transports, O

Mon fils triomphe & regne. Et sur les sombres bords,

L'ombre du tien, plaintive, errante, ensauglantée 📌 🐪

X reverra bientôt la tienne épouvantée Expier des forfaits trop long tems impunis. Ton fupplice commence, & mes maux font finis.

# THEMISTE'E.

Oni, j'accepte la mort, je renonce à la vie, Le sens sur moi des Dieux la main appesantie. Et toi, soible Athamas, que le ciel en courroux .

Pour hâter mes malheurs, avoit fait mon épour ;

Prise cui, comme moi, sur ton als , fur la

Porter, sans les comostre, une main sanguinaire!

Que la reine des cierz, dont le bras immortel A proferit de Cadmus tout le sang criminel, Te change ses objets en des objets terribles. Et ne te montre en eux que des spectres horris

bles, the purification of Junon les attended N'échapper à tes coups qu'en se précipitant ! Voilà quel est le sort que mon cœur vous desire; Voici quel est le mien. Qu'on m'emporte, j'expire.

#### INO.

Quel présage terrible ! il me glace d'effroi: Détournez-le, grands Dieux ! ou ne perdez que moi.

## ATHAMAS.

Madame, esperons tout de la bonté céleste;

Et ne redoutons point un présage funeste.

Abandonnons nos cœurs aux transports les plus doux,

Et rendons grace aux Dieux qui nous rassem-

Fin du deuxième Tome,

es armadia in ve

n de la companya de l La companya de la co

OWI

Milest energy in 1.1 forms of a conference of the forms of the conference of the con

the state of the s

is a second transport of the second s

Tie die Couxiliese Tomes

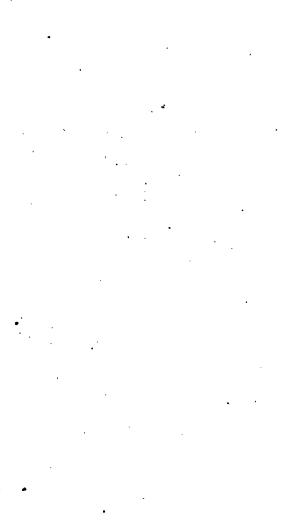



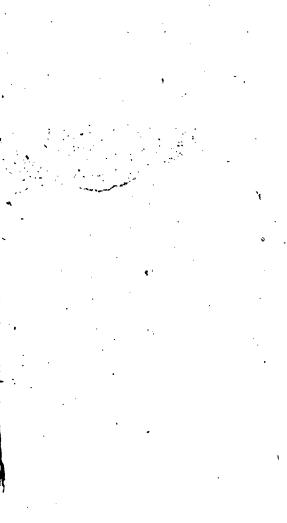





